







# OEUVRES COMPLÈTES

DE

# P.-J. DE BÉRANGER

TOME SECOND

extract de Catalogie Persolis infine"

Co.) (1.05)

TYPOGRAPHIE DE PLON FRÈRES, 36, RUE DE VAUGIBARD.





PARIS



# OEUVRES COMPLÈTES

DE

# P.-J. DE BÉRANGER

NOUVELLE ÉDITION REVUE PAR L'AUTEUR

ILLUSTRÉE DE CINQUANTE-DEUX BELLES GRAVURES SUR ACIER ENTIÈREMENT INÉDITES

D'APRES LES DESSINS

DE MM. CHARLET, A. DE LEMUD, JOHANNOT, DAUBIGNY, PAUQUET,
JACQUES, J. LANGE, PINGUILLY, DE RUDDER, RAFFET

TOME SECOND

#### PARIS

#### PERROTIN, ÉDITEUR

DE LA MÉTHODE WILHEM ET DE L'ORPHÉON 3, PLACE DU DOYENNÉ

MDCCCXLVII



### CHANSONS

DΕ

# P.-J. DE BÉRANGER

## BAPTÊME DE VOLTAIRE'.

Air: Les cloches du monastère.

La foule encombre l'église;
Les prêtres sont en émoi.
C'est un garçon qu'on baptise,
Fils d'un trésorier du roi.
Le curé court en personne
Dire au bedeau : Sonne! sonne!
Dig don! dig don!
Que n'avons-nous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

bis.

Le curé parle au vicaire : Ce baptême nous fera

<sup>\*</sup> Voltaire, né en février 4694, était d'apparence si frêle qu'on se contenta de l'ondoyer en famille. Son baptême n'eut lieu qu'en novembre de la même année, à Saint-André-des-Arts. Son père, notaire d'abord, devint trésorier de la cour des comptes.

Redorer croix, reliquaire,
Ostensoir et cætera.

Même il se peut que j'accroche
De l'argent pour une cloche.
Dig don! dig don!
Que n'avons-nous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

Ah! crie un chantre, j'espère Que, nous livrant son cellier, Cet enfant comme son père Un jour sera marguillier. Qu'à son nom l'honneur s'attache D'un gros marguillier sans tache.

Dig don! dig don!

Que n'avons-nous un bourdon!

Dig don! dig don!

Don! don!

A la marraine, un beau prêtre
Dit tout bas : Les jolis yeux!
Madame, vous devez être
Un ange envoyé des cieux.
L'enfant qu'un ange patrone
Est un saint que Dieu nous donne.

Dig don! dig don!
Que n'avons-nous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

De sa mère, ajoute un diacre, Ce fils aura tout l'esprit. Qu'à la chaire il se consacre :
Il vengera Jésus-Christ.
Qui sait? à sa voix peut-être
Plus d'un bûcher doit renaître.
Dig don! dig don!
Que n'avons-nous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

Mais du ciel tombe un fantôme,
C'est Rabelais, grand moqueur,
Qui leur dit: Dans ce vieux tome
J'ai chanté jadis au chœur.
Sur cet enfant qu'on baptise,
Dieu veut que je prophétise.
Dig don! dig don!
Que n'avez-vous un bourdon!
Dig don! don!

Nous nommons François-Marie
Ce garçon, dit le parrain.
Le fantôme se récrie:
De tels noms ne lui vont brin.
La Gloire, à son baptistère,
Lui donnera nom, Voltaire.
Dig don! dig don!
Que n'avez-vous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

Dans ce marmot, tête énorme, Germe un puissant écrivain Qui doit, en fait de réforme,
Passer Luther et Calvin.
Sots préjugés, il vous sape.
Gare à vous, monsieur du pape!
Dig don! dig don!
Que n'avez-vous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

Ce Rabelais, qu'on l'arrête!
Dit le curé s'échauffant.
Pour nous un dîner s'apprête
Chez le père de l'enfant :
De cadeaux il nous accable :
Baptisons, fût-ce le diable!
Dig don! dig don!
Que n'avons-nous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

Le fantôme qui s'envole
Crie aux prêtres : Avant peu,
Voltaire encore à l'école,
En jouant y met le feu.
Ce feu chez vous va s'étendre :
Aux cloches il faut vous pendre.
Dig don! dig don!
Que n'avez-vous un bourdon!
Dig don! dig don!
Don! don!

bis.

#### CLAIRE.

AIR :

Quelle est cette fille qui passe
D'un pied léger, d'un air riant?
Dans son sourire que de grâce,
De bonté dans son œil brillant!
— Elle est modiste et désespère
Ses compagnes par sa fraîcheur;
Sa beauté fait l'orgueil d'un père :
C'est la fille du fossoyeur.

Claire habite le cimetière.

Ce qu'au soleil on voit briller,

C'est sa fenêtre, et sa volière,

Qu'on entend d'ici gazouiller.

Là-bas, voltige sur les tombes

Un couple éclatant de blancheur;

A qui ces deux blanches colombes?

A la fille du fossoyeur.

Le soir, près du mur que domine Son toit, où la vigne a grimpé, Par les sons d'une voix divine De surprise on reste frappé. Chant d'amour ou chant d'allégresse Vous retient joyeux ou rêveur. Quelle est, dit-on, l'enchanteresse? C'est la fille du fossoyeur.

On l'entend rire dès l'aurore
Sous les lilas de ce bosquet,
Où les fleurs humides encore
A sa main s'offrent par bouquet.
Là, que les plantes croissent belles!
Que les myrtes ont de vigueur!
Là, toujours des roses nouvelles
Pour la fille du fossoyeur.

Sous son toit, demain grande fête;
Son père va la marier.
Elle épouse, et la noce est prête,
Un jeune et beau ménétrier.
Demain, sous la gaze et la soie,
Comme en dansant battra son cœur!
Dieu donne enfants, travail et joie
A la fille du fossoyeur.

## LE DÉLUGE.

AIR des Trois couleurs.

Toujours prophète, en mon saint ministère, Sur l'avenir j'ose interroger Dieu. Pour châtier les princes de la terre, Dans l'ancien monde un déluge aura lieu. Déjà, près d'eux, l'Océan sur ses grèves Mugit, se gonfle : il vient, maîtres, voyez! Voyez, leur dis-je. Ils répondent : Tu rêves. Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

Que vous ont fait, mon Dieu, ces bons monarques? Il en est tant dont on bénit les lois. De jougs trop lourds si nous portons les marques, C'est qu'en oubli le peuple a mis ses droits. Pourtant les flots précipitent leur marche Contre ces chefs jadis si bien choyés. Faute d'esprit pour se construire une arche, Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

Qui parle aux flots? un despote d'Afrique, Noir fils de Cham, qui règne les pieds nus. Soumis, dit-il, à mon fétiche antique, Flots qui grondez, doublez mes revenus. Et ce bon roi, prélevant un gros lucre Sur les forbans à la traite employés, Vend ses sujets pour nous faire du sucre. Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

Accourez tous! crie un sultan d'Asie:
Femmes, vizirs, eunuques, icoglans.
Je veux des flots, domptant la frénésie,
Faire une digue avec vos corps sanglants.
Dans son sérail tout parfumé de fêtes,
D'où vont s'enfuir ses gardes effrayés,
Il fume, il bâille, il fait voler des têtes.
Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

Dans notre Europe, où naît ce grand déluge, Unis en vain pour se prêter secours, Tous ont crié: Dieu, soyez notre juge. Dieu leur répond: Nagez, nagez toujours. Dans l'Océan, ces augustes personnes Vont s'engloutir; leurs trônes sont broyés; On bat monnaie avec l'or des couronnes. Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

Cet Océan, quel est-il, ò prophète?
Peuples, c'est nous, affranchis de la faim,
Nous, plus instruits, consommant la défaite
De tant de rois inutiles enfin.
Dieu fait passer sur ces fils indociles
Nos flots mouvants si longtemps fourvoyés.
Puis, le ciel brille et les flots sont tranquilles.
Ces pauvres rois (bis), ils seront tous noyés.

#### LES ESCARGOTS.

1840.

Air: Il n'y a que Paris, ou : Chantez, dansez, amusez-vous.

Chassé d'un gîte par huissier, Je cherchais logis au village; Lorsqu'un colimaçon grossier Me fait les cornes au passage. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

bis.

Celui qui me nargue aujourd'hui Semble dire : Vil prolétaire! Il n'a pas même un chaume à lui! L'escargot est propriétaire. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

Au seuil de son palais nacré, Ce mollusque, à bave incongrue, Se carre en bourgeois décoré, Tout fier d'avoir pignon sur rue. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

Il n'a point à déménager, Il n'a point à payer son terme. Ses voisins sont-ils en danger, Dans sa maison, vite, il s'enferme. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

Trop sot pour connaître l'ennui, Il fait son bien de toutes choses, S'engraisse du travail d'autrui, Et salit le pampre et les roses. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

En vain tentent de l'émouvoir Des oiseaux les voix les plus belles; Le rustre a peine à concevoir Qu'on ait une voix et des ailes. Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots.

Ce bourgeois a raison, ma foi.
Fi du peu que l'esprit rapporte!
Mieux vaut avoir maison à soi:
On met les autres à la porte.
Voyez comme ils font les gros dos,
Ces beaux messieurs les escargots.

En deux chambres l'on m'a conté Que leurs législateurs s'assemblent. Je le tiens pair ou député : J'en connais tant qui lui ressemblent! Voyez comme ils font les gros dos, Ces beaux messieurs les escargots. De ramper prenant sa façon,
Faisons de moi, s'il est possible,
Un électeur colimaçon,
Un colimaçon éligible.
Voyez comme ils font les gros dos,
Ces beaux messieurs les escargots.

bis.

### MA GAITÉ.

Air nouveau (de Fréd. Bérat).

Ma gaîté s'en est allée.

Sage ou fou qui la rendra

A ma pauvre âme isolée,
Dieu l'en récompensera.

Tout vient aggraver ma perte:
L'infidèle, en s'évadant,
Au chagrin toujours rôdant
A laissé ma porte ouverte.

Au logis ramenez-la,
Vous tous qu'elle consola.

bis.

Ma gaîté, bonne égrillarde D'un garçon malingre et vieux, Devait me servir de garde, Devait me fermer les yeux. De ses traits qui n'a mémoire? Pour me la voir ramener, Si j'en avais à donner, Je donnerais de la gloire. Au logis ramenez-la, Vous tous qu'elle consola.

Je lui dus, vaille que vaille, Ces chants que le prisonnier A tant redits sur sa paille Et le pauvre en son grenier. La folle, franchissant l'onde, Brave et railleuse à Paris, Allait rendre à nos proscrits L'espérance au bout du monde. Au logis ramenez-la, Vous tous qu'elle consola.

- « Cessez à de folles têtes
- » D'inspirer vos désespoirs,
- » Disait-elle aux grands poëtes :
- » Le génie a ses devoirs.
- » Qu'il brille au vaisseau qui sombre
- » Comme un phare bienfaisant.
- » Je ne suis qu'un ver luisant,
- » Mais je rends la nuit moins sombre.» Au logis ramenez-la,Vous tous qu'elle consola.

Du luxe elle avait la haine, Philosophait même un peu; En petit cercle et sans gêne S'ébattait au coin du feu. Que son rire avait de charmes!
J'en pleurais épanoui.
Le rire est évanoui;
Il n'est resté que les larmes.
Au logis ramenez-la,
Vous tous qu'elle consola.

Elle exaltait la jeunesse,
Les cœurs chauds, les doux penchants,
Ne comptait dans notre espèce
Que des fous, point de méchants.
En dépit des sots rigides,
Qu'elle dépouilla de fois
La raison de ses airs froids,
La sagesse de ses rides!
Au logis ramenez-la,
Vous tous qu'elle consola.

Mais nous désertons la gloire,
Mais l'or seul nous fait des dieux;
Aux méchants si j'allais croire!
Gaîté, reviens au bon vieux.
Tout sans toi me rend à plaindre.
Las! mon cerveau se transit;
Ma voix meurt, mon feu noircit,
Et ma lampe va s'éteindre.
Au logis ramenez-la,
Vous tous qu'elle consola.

## LA MUSE EN FUITE,

OU

#### MA PREMIÈRE VISITE AU PALAIS DE JUSTICE.

#### CHANSON

FAITE A L'OCCASION DES PREMIÈRES POURSUITES JUDICIAIRES
EXERCÉES CONTRE MOI
POUR LA PUBLICATION DE MON RECUEIL.

1821.

AIR : Halte-là!

Quittez la lyre, ô ma muse!
Et déchiffrez ce mandat.
Vous voyez qu'on vous accuse
De plusieurs crimes d'état.
Pour un interrogatoire
Au Palais comparaissons.
Plus de chansons pour la gloire!
Pour l'amour plus de chansons!
Suivez-moi!
C'est la loi.
Suivez-moi, de par le Roi.

Nous marchons, et je découvre L'asile des souverains. Muse, la Fronde en ce Louvre Vit pénétrer ses refrains \*. Au *Qui vive* d'ordonnance Alors, prompte à s'avancer, La chanson répondait : France! Les gardes laissaient passer.

Suivez-moi! C'est la loi. Suivez-moi, de par le Roi.

La justice nous appelle
De l'autre côté de l'eau.
Voici la Sainte-Chapelle
Où l'on pria pour Boileau \*\*.
S'il renaissait ce grand maître,
Le clergé, remis en train,
En prison ferait peut-être
Fourrer l'auteur du *Lutrin*.

Suivez-moi! C'est la loi. Suivez-moi, de par le Roi.

Là, devant ce péristyle, Un tribunal impuissant

<sup>\*</sup> Jamais plus de chansons ne furent lancées de part et d'autre qu'à l'époque de la Fronde; et Blot et Marigni, chansonniers du temps, ne furent l'objet d'aucune poursuite.

<sup>\*\*</sup> On sait que Boileau fut enterré dans l'église située sous la Sainte-Chapelle, où l'on voyait le fameux lutrin qui inspira l'un des ouvrages les plus parfaits de notre langue.

Au bûcher livra l'Émile \*, Phénix toujours renaissant. Muse, de vos chansonnettes Aujourd'hui l'on va tâcher De faire des allumettes Pour ranimer ce bûcher.

Suivez-moi! C'est la loi. Suivez-moi, de par le Roi.

Muse, voici la grand' salle...
Hé quoi! vous fuyez devant
Des gens en robe un peu sale,
Par vous piqués trop souvent!
Revenez donc, pauvre sotte,
Voir prendre à vos ennemis,
Pour peser une marotte,
Les balances de Thémis.

Suivez-moi! C'est la loi. Suivez-moi, de par le Roi-

Elle fuit, et chez le juge J'entre, et puis enfin je sors. Mais devinez quel refuge Ma Muse avait pris alors. Gaîment avec la grisette D'un président, bon humain,

<sup>\*</sup> On sait également que par arrêt du parlement l'Émile fut brûlé par la main du bourreau, et son auteur décrété de prise de corps.

Cette folle, à la buvette, Répétait le verre en main : Suivez-moi! C'est la loi. Suivez-moi, de par le Roi.

# DÉNONCIATION

#### EN FORME D'IMPROMPTU,

A PROPOS DE COUPLETS

QUI M'ONT ÉTÉ ENVOYÉS PENDANT MON PROCÈS.

Air du ballet des Pierrots.

On m'a dénoncé, je dénonce;
Oui, je dénonce des couplets.
La gaîté de l'auteur annonce
Qu'il peut figurer au Palais;
On voit, à l'air dont il vous traite,
Que cent fois il vous persifla.
Messieurs les juges, qu'on arrête,
Qu'on arrête cet homme-là.

Il prétend rire des entraves Qu'à la presse l'on veut donner. Il croit à la gloire des braves; Pourriez-vous le lui pardonner? Il ose vanter la musette Qui dans leurs maux les consola. Messieurs les juges, qu'on arrête; Qu'on arrête cet homme-là.

Il prodigue la flatterie

A ceux qui sont persécutés;
Il pourrait chanter la patrie,
C'est un grand tort, vous le sentez.
De l'esprit qu'à ma muse il prête,
Vengez-vous sur l'esprit qu'il a.
Messieurs les juges, qu'on arrête,
Qu'on arrête cet homme-là.

#### ADIEUX A LA CAMPAGNE\*.

Air : Muse des bois et des accords champêtres.

Soleil si doux au déclin de l'automne, Arbres jaunis, je viens vous voir encor. N'espérons plus que la haine pardonne A mes chansons leur trop rapide essor. Dans cet asile, où reviendra Zéphire, J'ai tout rêvé, même un nom glorieux. Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire; Échos des bois, répétez mes adieux.

<sup>\*</sup> Cette chanson, faite dans le mois de novembre 1821, fut copiée et distribuée au tribunal le jour de la première condamnation de l'auteur.

Comme l'oiseau, libre sous la feuillée, Que n'ai-je ici laissé mourir mes chants! Mais de grandeurs la France dépouillée Courbait son front sous le joug des méchants. Je leur lançai les traits de la satire; Pour mon bonheur l'amour m'inspirait mieux. Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire; Échos des bois, répétez mes adieux.

Déjà leur rage atteint mon indigence \*;
Au tribunal ils trainent ma gaîté;
D'un masque saint ils couvrent leur vengeance :
Rougiraient-ils devant ma probité?
Ah! Dieu n'a point leur cœur pour me maudire :
L'Intolérance est fille des faux dieux.
Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire;
Echos des bois, répétez mes adieux.

Sur des tombeaux si j'évoque la Gloire, Si j'ai prié pour d'illustres soldats, Ai-je à prix d'or, aux pieds de la Victoire, Encouragé le meurtre des états? Ce n'était point le soleil de l'empire Qu'à son lever je chantais dans ces lieux. Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire; Échos des bois, répétez mes adieux.

<sup>\*</sup> Lorsque le recueil de 1821 parut, ce fut le ministère qui força les membres du conseil de l'Université d'ôter à l'auteur le modique emploi d'expéditionnaire qu'il occupait depuis douze ans. Au reste, on l'avait prévenu que, s'il faisait imprimer ses nouvelles chansons, il perdrait cet emploi.

Que, dans l'espoir d'humilier ma vie; Bellart s'amuse à mesurer mes fers; Même aux regards de la France asservie Un noir cachot peut illustrer mes vers. A ses barreaux je suspendrai ma lyre; La Renommée y jettera les yeux. Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire; Échos des bois, répétez mes adieux.

Sur ma prison vienne au moins Philomèle!

Jadis un roi causa tous ses malheurs.

Partons: j'entends le geôlier qui m'appelle.

Adieu les champs, les eaux, les prés, les fleurs.

Mes fers sont prêts: la liberté m'inspire:

Je vais chanter son hymne glorieux.

Ciel vaste et pur, daigne encor me sourire:

Échos des bois, répétez mes adieux.

### LA LIBERTÉ.

PREMIÈRE CHANSON

FAITE A SAINTE-PÉLAGIE.

JANVIER 1822.

Air : Chantons Lactamini.

D'un petit bout de chaîne Depuis que j'ai tâté, Mon cœur en belle haine A pris la liberté. Fi de la liberté! A bas la liberté!

Marchangy, ce vrai sage, M'a fait par charité Sentir de l'esclavage La légitimité. Fi de la liberté! A bas la liberté!

Plus de vaines louanges
Pour cette déité,
Qui laisse en de vieux langes
Le monde emmaillotté!
Fi de la liberté!
A bas la liberté!

De son arbre civique Que nous est-il resté? Un bâton despotique, Sceptre sans majesté. Fi de la liberté! A bas la liberté!

Interrogeons le Tibre; Lui seul a bien goûté Sueur de peuple libre, Crasse de papauté. Fi de la liberté! A bas la liberté! Du bon sens qui nous gagne Quand l'homme est infecté, Il n'est plus dans son bagne Qu'un forçat révolté. Fi de la liberté! A bas la liberté!

Bons porte-clefs que j'aime, Geòliers pleins de gaîté, Par vous au Louvre même Que ce vœu soit porté: Fi de la liberté! A bas la liberté!

#### LA CHASSE.

CHANSON DE REMERCIEMENT

A DES CHASSEURS DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
QUI M'ENVOYÈRENT
UNE BOURRICHE GARNIE D'EXCELLENT GIBIER.

SAINTE-PÉLAGIE.

Am: Tonton, lontaine, tonton.

Grâce à votre bourriche pleine De gibier digne d'un glouton, Tonton, tonton, tontaine, tonton, Joyeux chasseurs d'Ille-et-Vilaine, De votre cor je prends le ton. Tonton, tontaine, tonton.

Chassez, morbleu! chassez encore:
Quittez Rosette et Jeanneton,
Tonton, tonton, tontaine, tonton;
Ou, pour rabattre, dès l'aurore
Que les Amours soient de planton.
Tonton, tontaine, tonton.

Si le Béarnais a fait mettre
Maint chasseur au fond d'un ponton \*,
Tonton, tonton, tontaine, tonton;
Gabrielle daignait permettre
Qu'on braconnât dans son canton.
Tonton, tontaine, tonton.

Jadis nul n'osait en province
Porter aux champs son mousqueton,
Tonton, tonton, tontaine, tonton.
On gardait la perdrix du prince;
Les loups dévoraient le mouton.
Tonton, tontaine, tonton.

Vous qui consolez ma disgrâce,
Pour nos droits vous tremblez, dit-on;
Tonton, tonton, tontaine, tonton.
Sauvez au moins le droit de chasse,
Pour l'honneur du pays breton.
Tonton, tontaine, tonton.

<sup>\*</sup> Henri IV renouvela des ordonnances très-sévères contre les délits de chasse.

# MA GUÉRISON.

#### RÉPONSE

A DES SEMUROIS QUI, POUR FAIRE PASSER LA FOLIE QUE J'AI EUE
D'ESSAYER DE GUÉRIR DES GENS INCURABLES,
M'ONT ENVOYÉ DU VIN DE CHAMBERTIN ET DE ROMANÉE,
EN M'ORDONNANT
DES DOUCHES INTÉRIEURES PENDANT MON SÉJOUR EN PRISON.

SAINTE-PÉLAGIE.

AIR de la Treille de sincérité.

J'espère Que le vin opère; Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison. (bis.)

Après un coup de Romanée,
La douche ayant calmé mes sens,
J'ai maudit ma muse obstinée
A railler les hommes puissants. (bis.)
Un accès pouvait me reprendre;
Mais, du topique effet certain!
J'avais de l'encens à leur vendre
Après un coup de Chambertin.

J'espère Que le vin o<mark>père;</mark> Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison. Après deux coups de Romanée, Rougissant de tous mes forfaits, Je vois ma chambre environnée D'heureux que le pouvoir a faits. De mes juges l'arrêt suprême Touche mon esprit libertin; J'admire Marchangy lui-même Après deux coups de Chambertin.

J'espère Que le vin opère; Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison.

Après trois coups de Romanée, Je n'aperçois plus d'oppresseurs. La presse n'est plus enchaînée; Le budget seul a des censeurs. La tolérance par la ville Cour en habit de sacristain; Je vois pratiquer l'Évangile Après trois coups de Chambertin.

J'espère Que le vin opère; Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison.

Au dernier coup de Romanée. Mon œil, mouillé de joyeux pleurs, Voit la Liberté couronnée
D'olivier, d'épis et de fleurs:
Les douces lois sont les plus fortes;
L'avenir n'est plus incertain:
J'entends tomber verrous et portes
Au dernier coup de Chambertin.

. J'espère Que le vin opère; Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison.

O Chambertin! ô Romanée!
Avec l'aurore d'un beau jour
L'Illusion chez vous est née
De l'Espérance et de l'Amour. (bis.)
Cette fée, aux humains donnée,
Pour baguette tient du Destin
Tantôt un cep de Romanée,
Tantôt un cep de Chambertin.

J'espère Que le vin opère; Oui, tout est bien, même en prison : Le vin m'a rendu la raison. (bis.)

## L'AGENT PROVOCATEUR.

#### REMERCIEMENT

A D'AUTRES BOURGUIGNONS QUI M'AVAIENT ENVOYÉ DU VIN DES DIFFÉRENTS CRUS LÉS PLUS RENOMMÉS.

#### SAINTE-PÉLAGIE.

Air : Je vais bientôt quitter l'empire.

Avec son habit un peu mince,
Avec son chapeau goudronné,
Comme l'honneur de la province
Ce Bourguignon nous est donné. (bis.)
Quoiqu'il soit d'âge respectable,
Que d'un beau nom il soit porteur, (bis.)
Chut! mes amis; il fait jaser à table:
C'est un agent provocateur. (ter.)

Il est ami de l'infortune,
M'ont dit ceux qui l'ont annoncé;
Pourtant un soupçon m'importune:
Par la police il a passé \*.
Plus d'un personnage notable,
Là, souvent devient délateur.
Chut! mes amis; il fait jaser à table:
C'est un agent provocateur.

<sup>\*</sup> On visite tous les objets envoyés aux prisonniers : des agents de police sont chargés de ce soin.

Mais il circule, et de la France
Déjà nous vantons les héros;
A nos yeux déjà l'Espérance
Sourit à travers les barreaux.
Enfin son charme inévitable
Sollicite un malin chanteur.
Chut! mes amis; il fait jaser à table :
C'est un agent provocateur.

Il nous ferait chanter la gloire
D'un sol fertile en joyeux ceps,
Et l'empereur dont la mémoire
Reste en honneur chez les Français \*..
Oui, sur Probus, prince équitable,
Il nous souffle un chorus flatteur.
Chut! mes amis; il fait jaser à table:
C'est un agent provocateur.

De ce traître faisons justice;
Exprès prolongeons le diner.
S'il a passé par la police,
Qu'il passe pour y retourner. (bis.)
Passe donc, ò vin délectable!
Retourne à ce lieu corrupteur. (bis.)
Chut! mes amis; il fait jaser à table:
C'est un agent provocateur. (ter.)

<sup>\*</sup> La Bourgogne est redevable à Probus, empereur romain, de la plupart des vignes qui depuis ont fait sa richesse.

## MON CARNAVAL.

SAINTE-PÉLAGIE.

AIR nouveau de M. Meissonnier, ou des Chevilles de maître Adam.

Amis, voici la riante semaine
Que tous les ans je fêtais avec vous.
Marotte en main, dans le char qu'il promène,
Momus au bal conduit sages et fous.
Sur ma prison, dans l'ombre ensevelie,
Il m'a semblé voir passer les Amours.
J'entends au loin l'archet de la Folie:
O mes amis, prolongez d'heureux jours!

Oui, je les vois ces danses amoureuses
Où la beauté triomphe à chaque pas.
De vingt danseurs je vois les mains heureuses
Saisir, quitter, ressaisir mille appas.
Dans ces plaisirs que votre cœur m'oublie:
Un seul mot triste en peut troubler le cours.
J'entends au loin l'archet de la Folie:
O mes amis, prolongez d'heureux jours!

Combien de fois, auprès de la plus belle, Dans vos banquets j'ai présidé chez vous! Là de mon cœur jaillissait l'étincelle Dont la gaîté vous électrisait tous. De joyeux chants ma coupe était remplie; Je la vidais, mais vous versiez toujours. J'entends au loin l'archet de la Folie: O mes amis, prolongez d'heureux jours!

Des jours charmants la perte est seule à craindre; Fêtez-les bien, c'est un ordre des cieux.

Moi, je vieillis, et parfois laisse éteindre

Le grain d'encens dont je nourris mes dieux.

Quand la plus tendre était la plus jolie,

Des fers alors m'auraient paru bien lourds.

J'entends au loin l'archet de la Folie:

O mes amis, prolongez d'heureux jours!

Mais accourez, dès qu'une longue ivresse Du calme enfin vous impose la loi. Dernier rayon, qu'un reste d'allégresse Brille en vos yeux et vienne jusqu'à moi. Dans vos plaisirs ainsi je me replie; Je suis vos pas, je chante vos amours. J'entends au loin l'archet de la Folie: O mes amis, prolongez d'heureux jours!

# L'OMBRE D'ANACRÉON.

SAINTE-PÉLAGIE.

AIR de la Sentinelle.

Un jeune Grec sourit à des tombeaux : Victoire! il dit; l'écho redit : Victoire! O demi-dieux! vous nos premiers flambeaux, Trompez le Styx, revoyez votre gloire! Soudain sous un ciel enchanté

Une ombre apparaît et s'écrie :

- « Doux enfant de la Liberté, (bis.)
- » Le Plaisir veut une patrie!
  » Une patrie!
- » O peuple grec! c'est moi dont les destins
- » Furent si doux chez tes aïeux si braves;
- » Quand ils chantaient l'amour dans leurs festins,
- » Anacréon en chassait les esclaves.
  - » Jamais la tendre Volupté
  - » N'approcha d'une âme flétrie.
  - » Doux enfant de la Liberté,
  - » Le Plaisir veut une patrie!
    - » Une patrie!
- » De l'aigle encor l'aile rase les cieux,
- » Du rossignol les chants sont toujours tendres;

- » Toi, peuple grec, tes arts, tes lois, tes dieux,
- » Qu'en as-tu fait? qu'as-tu fait de nos cendres?
  - » Tes fêtes passent sans gaîté
  - » Sur une rive encor fleurie.
  - » Doux enfant de la Liberté,
  - » Le Plaisir veut une patrie!
    - » Une patrie!
- » Déjà vainqueur, chante et vole au danger;
- » Brise tes fers : tu le peux, si tu l'oses.
- » Sur nos débris, quoi! le vil étranger
- » Dort enivré du parfum de tes roses!
  - » Quoi! payer avec la beauté
  - » Un tribut à la barbarie!
  - » Doux enfant de la Liberté,
  - » Le Plaisir veut une patrie!
    - » Une patrie!
- » C'est trop rougir aux yeux du voyageur
- » Qui d'Olympie évoque la mémoire.
- » Frappe! et ces bords, au gré d'un ciel vengeur,
- » Reverdiront d'abondance et de gloire.
  - » Des tyrans le sang détesté
  - » Réchauffe une terre appauvrie.
  - » Doux enfant de la Liberté,
  - » Le Plaisir veut une patrie!
    - » Une patrie!
- » A tes voisins n'emprunté que du fer :
- » Tout peuple esclave est allié perfide.

- » Mars va t'armer des feux de Jupiter;
- » Cher à Vénus, son étoile te guide \*:
  - » Bacchus, dieu toujours indompté,
  - » Remplira ta coupe tarie.
  - » Doux enfant de la Liberté,
  - » Le Plaisir veut une patrie!
    - » Une patrie! »

Il se rendort le sage de Téos. La Grèce enfin suspend ses funérailles. Thèbes, Corinthe, Athènes, Sparte, Argos, Ivres d'espoir, exhumez vos murailles!

Vos vierges même ont répété Ces mots d'une voix attendrie :

- « Doux enfant de la Liberté, (bis.)
- » Le Plaisir veut une patrie!
  - » Une patrie! »

# L'ÉPITAPHE DE MA MUSE.

SAINTE-PÉLAGIE.

AIR de Ninon chez madame de Sévigné.

Venez tous, passants, venez lire L'épitaphe que je me fais. J'ai chanté l'amoureux délire, Le vin, la France et ses hauts faits.

<sup>\*</sup> Suivant M. Pouqueville, les Grecs ont encore en vénération l'étoile de Vénus.

J'ai plaint les peuples qu'on abuse; J'ai chansonné les gens du roi : Béranger m'appelait sa muse. (bis.) Pauvres pécheurs, priez pour moi! · (bis.) Priez pour moi, priez pour moi!

Grâce à moi, qu'il rendit moins folle, D'être gueux il se consolait,
Lui qui des muses de l'école
N'avait jamais sucé le lait.
Il grelottait dans sa coquille
Quand d'un luth je lui fis l'octroi.
De fleurs j'ai garni sa mantille.
Pauvres pécheurs, priez pour moi!
Priez pour moi, priez pour moi!

Je l'ai rendu cher au courage,
Dont il adoucit le malheur.
En amour il fut mon ouvrage;
J'ai pipé pour cet oiseleur.
A lui plus d'un cœur vint se rendre,
Mais les oiseaux en feront foi :
J'ai fourni la glu pour les prendre.
Pauvres pécheurs, priez pour moi!
Priez pour moi, priez pour moi!

Un serpent... (Dieu! ce mot rappelle Marchangy qui rampa vingt ans!) Un serpent, qui fait peau nouvelle Dès que brille un nouveau printemps, Fond sur nous, triomphe et nous livre Aux fers dont on pare la loi. Sans liberté je ne peux vivre. Pauvres pécheurs, priez pour moi! Priez pour moi, priez pour moi!

Malgré l'éloquence sublime
De Dupin, qui pour nous parla,
N'ayant pu mordre sur la lime,
Le hideux serpent l'avala.
Or je trépasse, et, mieux instruite,
Je vois l'enfer avec effroi:
Hier Satan s'est fait jésuite. (bis.)
Pauvres pécheurs, priez pour moi! (bis.)
Priez pour moi, priez pour moi!

## LA SYLPHIDE.

Air: Je ne sais plus ce que je veux.

La Raison a son ignorance; Son flambeau n'est pas toujours clair. Elle niait votre existence, Sylphes charmants, peuples de l'air; Mais, écartant sa lourde égide Qui gênait mon œil curieux, J'ai vu naguère une Sylphide. Sylphes légers, soyez mes dieux. Oui, vous naissez au sein des roses, Fils de l'Aurore et des Zéphyrs; Vos brillantes métamorphoses Sont le secret de nos plaisirs. D'un souffle vous séchez nos larmes; Vous épurez l'azur des cieux : J'en crois ma Sylphide et ses charmes. Sylphes légers, soyez mes dieux.

J'ai deviné son origine
Lorsqu'au bal, ou dans un banquet,
J'ai vu sa parure enfantine
Plaire par ce qui lui manquait.
Ruban perdu, boucle défaite;
Elle était bien, la voilà mieux.
C'est de vos sœurs la plus parfaite.
Sylphes légers, soyez mes dieux.

Que de grâce en elle font naître Vos caprices toujours si doux! C'est un enfant gâté peut-être, Mais un enfant gâté par vous. J'ai vu, sous un air de paresse, L'amour rêveur peint dans ses yeux. Vous qui protégez la tendresse, Sylphes légers, soyez mes dieux.

Mais son aimable enfantillage Cache un esprit aussi brillant Que tous les songes qu'au bel âge Vous nous apportez en riant. Du sein de vives étincelles Son vol m'élevait jusqu'aux cieux; Vous dont elle empruntait les ailes, Sylphes légers, soyez mes dieux.

Hélas! rapide météore,
Trop vite elle a fui loin de nous.
Doit-elle m'apparaître encore?
Quelque Sylphe est-il son époux?
Non, comme l'abeille elle est reine
D'un empire mystérieux;
Vers son trône un de vous m'entraîne.
Sylphes légers, soyez mes dieux.

## LES CONSEILS DE LISE.

#### CHANSON

ADRESSÉE A M. J. LAFFITTE,
QUI M'AVAIT PROPOSÉ UN EMPLOI DANS SES BUREAUX POUR RÉPARER
LA PERTE DE MA PLACE A L'UNIVERSITÉ.

1822.

Am de la Treille de sincérité.

Lise à l'oreille

Me conseille;
Cet oracle me dit tout bas :
Chantez, monsieur, n'écrivez pas. (bis.)

Un doux emploi pourrait vous plaire, Me dit Lise; mais songez bien, Songez bien au poids du salaire, Même chez un vrai citoyen. (bis.) Rester pauvre vous est facile, Quand l'Amour, afin de l'user, Vient remonter ce luth fragile Que Thémis a voulu briser.

Lise à l'oreille Me conseille; Cet oracle me dit tout bas : Chantez, monsieur, n'écrivez pas.

Dans l'emploi qu'un ami vous offre, Vous n'oseriez plus, vieil enfant, Célébrer au bruit de son coffre Les droits que sa vertu défend. Vous croiriez voir à chaque rime Les sots, doublement satisfaits, De vos chansons lui faire un crime, Vous en faire un de ses bienfaits.

Lise à l'oreille Me conseille; Cet oracle me dit tout bas : Chantez, monsieur, n'écrivez pas.

Craignant alors la malveillance, Vous ririez moins de ce baron, Courtier de la Sainte-Alliance, Qui des rois s'est fait le patron. Dans les fonds de peur d'une crise, Il veut que les Grecs soient déçus \*; Pour avoir l'endos de Moïse, On fait banqueroute à Jésus.

Lise à l'oreille Me conseille; Cet oracle me dit tout bas : Chantez, monsieur, n'écrivez pas.

Votre muse en deviendrait folle, Et croirait flatter en disant Que sur la *droite* du Pactole Intrigue et ruse vont puisant; Tandis qu'une noble industrie Puise à *gauche*, et de toute part \*\* Reverse à flots sur la patrie · Un or dont le pauvre a sa part.

Lise à l'oreille Me conseille; Cet oracle me dit tout bas : Chantez, monsieur, n'écrivez pas.

Ainsi mon oracle m'inspire, Puis ajoute ce dernier point:

<sup>\*</sup> On n'osait alors secourir les Grecs, qui faisaient d'héroïques efforts pour recouvrer leur liberté.

<sup>\*\*</sup> On sait ce qu'étaient la droite et la gauche de la Chambre à cette époque.

Des distances l'amour peut rire; L'amitié n'en supporte point. (bis.) Riche de votre indépendance, Chez Laffitte toujours fêté, En trinquant avec l'opulence, Vous boirez à l'égalité.

Lise à l'oreille

Me conseille;
Cet oracle me dit tout bas :
Chantez, monsieur, n'écrivez pas. (bis.)

# LE PIGEON MESSAGER\*.

1822.

AIR de Taconnet.

L'Aï brillait, et ma jeune maîtresse
Chantait les dieux dans la Grèce oubliés.
Nous comparions notre France à la Grèce,
Quand un pigeon vient s'abattre à nos pieds. (bis.)
Nœris découvre un billet sous son aile:
Il le portait vers des foyers chéris. (bis.)
Bois dans ma coupe, ô messager fidèle!
Et dors en paix sur le sein de Nœris.

<sup>\*</sup> Tout le monde connaît l'usage que quelques peuples font des pigeons pour porter les lettres pressées. On les emporte loin de leur séjour habituel, et ils traversent pour y revenir les plus grandes distances avec une rapidité qui paralt incroyable.

Il est tombé, las d'un trop long voyage; Rendons-lui vite et force et liberté. D'un trafiquant remplit-il le message? Va-t-il d'amour parler à la beauté? Peut-être il porte au nid qui le rappelle Les derniers vœux d'infortunés proscrits. Bois dans ma coupe, ô messager fidèle! Et dors en paix sur le sein de Nœris.

Mais du billet quelques mots me font croire Qu'il est en France à des Grecs apporté. Il vient d'Athène; il doit parler de gloire : Lisons-le donc par droit de parenté. Athène est libre! amis! quelle nouvelle! Que de lauriers tout à coup refleuris! Bois dans ma coupe, ô messager fidèle! Et dors en paix sur le sein de Nœris.

Athène est libre! ah! buvons à la Grèce :
Nœris, voici de nouveaux demi-dieux.
L'Europe en vain, tremblante de vieillesse,
Déshéritait ces aînés glorieux.
Ils sont vainqueurs; Athènes, toujours belle,
N'est plus vouée au culte des débris.
Bois dans ma coupe, ô messager fidèle!
Et dors en paix sur le sein de Nœris.

Athène est libre! ô muse des Pindares! Reprends ton sceptre, et ta lyre, et ta voix. Athène est libre en dépit des barbares; Athène est libre en dépit de nos rois. Que l'univers, toujours instruit par elle, Retrouve encore Athènes dans Paris! Bois dans ma coupe, ô messager fidèle! Et dors en paix sur le sein de Nœris.

Beau voyageur, au pays des Hellènes
Repose-toi, puis vole à tes amours;
Vole, et, bientôt reporté dans Athènes,
Reviens braver et tyrans et vautours. (bis.)
A tant de rois dont le trône chancelle,
D'un peuple libre apporte encor les cris. (bis.)
Bois dans ma coupe, ô messager fidèle!
Et dors en paix sur le sein de Nœris.

# L'EAU BÉNITE.

#### COUPLETS

POUR LE MARIAGE A L'ÉGLISE DE DEUX ÉPOUX MARIÉS DEPUIS LONGTEMPS SANS CÉRÉMONIE.

Air: Faut d'la vertu, pas trop n'en faut.

Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

A l'autel ce couple s'engage; Voilà de quoi nous récrier. Après vingt ans de mariage Oser encor se marier! Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

Grand Dieu, des torts que tu nous passes, Le moindre, aux yeux de ta bonté, Est celui d'avoir dit les grâces Avant le bénédicité.

Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

Madame, de fleurs ennuyée... Chut! taisons-nous; mais puisse un jour Du chapeau de la mariée Sa fille aussi coiffer l'Amour!

Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

Pour que l'hymen fasse merveilles, Versez d'un Bordeaux réchauffant, Reste du vin mis en bouteilles Au baptême de votre enfant.

Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

Toujours heureux, quoiqu'on en glose, Prouvez au diable, et prouvez bien, Que, parfois prise à faible dose, L'eau bénite ne gâte rien.

Ces deux époux ont mis enfin De l'eau bénite dans leur vin.

# L'AMITIÉ.

#### COUPLETS

CHANTÉS A MES AMIS LE 8 DÉCEMBRE 1822,

JOUR ANNIVERSAIRE

DE MA CONDAMNATION PAR LA COUR D'ASSISES.

Am: Quand des ans la fleur printanière.

Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

Tyran aussi, l'Amour nous coûte Des pleurs qu'elle sait arrêter. Au poids de nos fers il ajoute, Elle nous aide à les porter.

Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

Dans l'une de nos cent bastilles Lorsque ma Muse emménagea, A peine on refermait les grilles Que l'Amitié frappait déjà. Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

Heureux qui, libre de ses chaînes, Bravant la haine et la pitié, Joint au souvenir de ses peines Celui des soins de l'Amitié!

Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

Que fait la gloire à qui succombe? Amis, renonçons à briller; Donnons les marbres d'une tombe Pour les plumes d'un oreiller.

Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

Sans bruit, ensemble, ô vous que j'aime! Trompons les hivers meurtriers. On peut braver le Temps lui-même Quand on a bravé les geôliers.

Sur des roses l'Amour sommeille; Mais, quand s'obscurcit l'horizon, Célébrons l'Amitié qui veille A la porte d'une prison.

### LE CENSEUR.

1822.

Ain de la Robe et des Bottes.

On me disait : Il est temps d'être sage;
Au Pinde aussi l'on change de drapeaux.
Tentez la gloire, et, dans un grand ouvrage,
Pour le théâtre abdiquez les pipeaux.
De mes refrains j'ai repoussé le livre;
Mais, quand j'invoque et Thalie et sa sœur,
Leur voix me crie : Ah! que Dieu nous délivre,
Nous délivre au moins du censeur.

La Liberté, nourrice du génie,
Voit les Beaux-Arts pleurant sur son cercueil:
Qui va d'un joug subir l'ignominie
A de son vers d'avance éteint l'orgueil.
Réponds, Corneille, oserais-tu revivre?
Et toi, Molière, admirable penseur?
Non, dites-vous; ou que Dieu vous délivre,
Vous délivre au moins du censeur.

Tu veux encor ravir le feu céleste, Jeune homme épris des lauriers les plus beaux, Quand la censure, à son rocher funeste, De ton génie a promis les lambeaux! D'affreux vautours, que leur pâture enivre, Vont mutiler le noble ravisseur. Fils de Japet, ah! que Dieu te délivre, Te délivre au moins du censeur.

Avec Thalie, en satires féconde,
Peignons nos grands, leurs valets, leurs rimeurs,
Les vils ressorts qui font mouvoir le monde,
Et la cour même envenimant nos mœurs.
Délateur, tremble! en scène il faut me suivre.
Jeffrys \* en vain t'a pris pour assesseur.
Quoi! tu souris!... ah! que Dieu nous délivre,
Nous délivre au moins du censeur.

De Louis Onze évoquons les victimes;
Que, dévoré d'un sanguinaire ennui,
Ce roi bigot, pour se soûler de crimes,
Mette sa Vierge entre le diable et lui \*\*.
Mais, tout sanglants, nos Tristans \*\*\* vont poursuivre
Ce vœu formé contre un lâche oppresseur.
Morts! taisez-vous! ou que Dieu nous délivre,
Nous délivre au moins du censeur.

Je laisse donc Thalie et Melpomène . Pour la chanson, libre en dépit des rois.

<sup>\*</sup> Juge anglais devenu fameux pendant la restauration des Stuarts, et dont le nom est un peu estropié ici par nécessité pour la mesure.

<sup>\*\*</sup> Louis XI, au dire de quelques historiens, demandait pardon de ses crimes à la bonne Vierge de plomb qu'il portait à son chapeau.

<sup>\*\*\*</sup> Tristan est le nom du grand prévôt de Louis XI; il était gentilhomme, et réunissait aux fonctions de juge celles d'exécuteur des hautes-œuvres.

Sans le régir, j'agrandis son domaine; D'autres un jour lui traceront des lois. Qu'en république on puisse y toujours vivre : C'est un état qui n'est pas sans douceur. Pauvres Français, ah! que Dieu vous délivre, Vous délivre au moins du censeur.

## LE MAUVAIS VIN,

ou

#### LES CAR.

Air: On dit partout que je suis bête.

Béni sois-tu, vin détestable!
Pour moi tu n'es point redoutable,
Bien qu'au maître de ce banquet
Des flatteurs vantent ton bouquet.
Arrose donc, fade piquette,
Les fleurs peintes sur mon assiette.
Vive le vin qui ne vaut rien!
Notre santé s'en trouve bien.

Car, si tu m'invitais à boire, Bientôt je perdrais la mémoire Du docteur, qui me dit toujours : « Pour vous c'est assez des amours. » Chantez Bacchus ainsi qu'un prêtre
» Parle de Dieu sans le connaître. »
Vive le vin qui ne vaut rien!
Notre belle s'en trouve bien.

Car, si tu portais à l'ivresse, Certaine Espagnole en détresse, Ce soir, pourrait bien, je le sens, Mettre à sec ma bourse et mes sens; Et Lisette, qui tient ma caisse, Aurait à souffrir de la baisse. Vive le vin qui ne vaut rien! Notre raison s'en trouve bien.

Car, si tu réchauffais ma veine, Armé de vers forgés sans peine, Tout en chantant je tomberais Peut-être au milieu d'un congrès; Puis j'irais, pour démagogie, En prison terminer l'orgie. Vive le vin qui ne vaut rien! Notre gaîté s'en trouve bien.

Car en prison l'on ne rit guère.

Mais, vin à qui je fais la guerre,

Tu disparais, et sous mes yeux

Mousse un nectar digne des dieux.

Au risque d'une catastrophe,

Versez-m'en, je suis philosophe.

Versez! versez! je ne crains rien;

Du bon vin je me trouve bien.

# LA CANTHARIDE,

017

#### LE PHILTRE.

Air des Comédiens.

Meurs, il le faut; meurs, ô toi qui recèles Des dons puissants, à la volupté chers! Rends à l'Amour tous les feux que tes ailes Ont à ce dieu dérobés dans les airs.

- « Clara, » m'a dit cette femme si vieille Qui chaque jour pleure encor son printemps,
- » Quoi! votre joue est déjà moins vermeille!
- » Vous languissez, et n'avez que vingt ans!
- » Un père altier, que seul l'intérêt touche,
- » Vous a jetée au lit d'un vieil époux.
- » L'espoir en vain sourit sur votre bouche;
- » L'hymen l'effleure, et s'endort près de vous.
- » A votre abord naît la froide risée.
- » L'Amour se dit : On m'a fait un larcin;
- » Mais cette terre a des fruits sans rosée,
- » Et d'aucun fruit ne parera son sein.



LA CANTHARIDE



- » Trompez l'Amour, croyez-en ma sagesse;
- » Qu'un philtre heureux, par vos mains préparé,
- » De votre époux rallumant la jeunesse,
- » Donne à la vôtre un fils tant désiré. »

La vieille alors, baissant sa voix tremblante, M'enseigne l'art de ce philtre charmant. J'allais, sans elle, en ma fièvre brûlante, Maudire époux, père, autel et serment.

Mais, vers ce frène accourant dès l'aurore, Dans ses rameaux j'ai su glisser ma main. La cantharide y reposait encore : Heureuse aussi, je dormirai demain.

Meurs, il le faut; meurs, ò toi qui recèles Des dons puissants, à la volupté chers! Rends à l'Amour tous les feux que tes ailes Ont à ce dieu dérobés dans les airs.

Mes jours, mes nuits, ma vie étaient sans charmes; Je répugnais à d'innocents plaisirs. Tout bas ma bouche, insultant à mes larmes, Osait donner un nom à mes désirs.

Mon cœur brûlait; hélas! il brûle encore. Jamais breuvage aura-t-il cette ardeur Qui dans mon sang circule, me dévore, Et d'un long trouble accable ma pudeur? Père cruel! il fallait de ta fille Aux murs d'un cloître ensevelir les jours. Là Dieu du moins nous crée une famille, Là son amour éteint tous les amours.

Où donc est-il l'époux que ma jeunesse Avait rêvé jeune, beau, caressant? Entre ses bras ma pudique tendresse Eût été seule un philtre assez puissant.

De mon hymen, oui, la froideur me tue. D'un plaisir chaste allumons le flambeau : Ah! cessons d'être une vaine statue, Dont un mari décore son tombeau.

La tendre vieille a dit : « Soyez docile, » Et dès demain renaîtront vos couleurs;

- » Demain moi-même au seuil de votre asile
- » Je suspendrai deux couronnes de fleurs. »

Meurs, il le faut; meurs, ô toi qui recèles Des dons puissants, à la volupté chers! Rends à l'Amour tous les feux que tes ailes Ont à ce dieu dérobés dans les airs.

## LE TOURNEBROCHE.

Air : Le bruit des roulettes gâte tout.

Du diner j'aime fort la cloche,
Mais on la sonne en peu d'endroits;
Plus qu'elle aussi le tournebroche
A nos hommages a des droits.
Combien d'ennemis il rapproche
Chez le prince et chez le bourgeois!
A son doux tic-tac un jour les partis
Signeront la paix entre deux rôtis.

Qu'on reprenne sur la musique Les querelles du temps passé; Que par l'Amphion italique Le grand Mozart soit terrassé; Je ne tiens qu'au refrain bachique Par le tournebroche annoncé. A son doux tic-tac un jour les partis Signeront la paix entre deux rôtis.

Lorsque la Fortune à sa roue Attache mille ambitieux, Les précipite dans la boue Ou les élève jusqu'aux cieux, C'est la broche, moi je l'avoue, Dont la roue attire mes yeux. A son doux tic-tac un jour les partis Signeront la paix entre deux rôtis.

Une montre, admirable ouvrage,
Des heures décrivant le cours,
Règle, sans en charmer l'usage,
Le cercle borné de nos jours;
Le tournebroche a l'avantage
D'embellir des instants trop courts.
A son doux tic-tac un jour les partis
Signeront la paix entre deux ròtis.

Ce meuble, suivant maint vieux conte,
A manqué seul à l'âge d'or;
C'est l'amitié qui, pour son compte,
Dut en inventer le ressort.
Vivent ceux que sa main remonte!
Mais gloire à celui du trésor!
A son doux tic-tac un jour les partis
Signeront la paix entre deux rôtis.

## LES SCIENCES.

Air:

Fatigué des clartés confuses
Qui m'ont égaré bien souvent,
J'allais bannir amours et muses;
J'allais vouloir être savant.
Mais quoi! pour une âme incertaine
La science est d'un vain secours.
Gardons Lisette et La Fontaine:
Muses, restez; restez, Amours.

La nature était mon Armide;
Dans ses jardins j'errais surpris :
Mais un chimiste moins timide
Règne en vainqueur sur leurs débris.
Dans son fourneau rien qu'il ne jette;
Des gaz il poursuit le concours.
Ma fée y perdrait sa baguette :
Muses, restez; restez, Amours.

J'ai regret aux contes de vieille Quand un docteur dit qu'à sa voix Les morts lui viennent à l'oreille De la vie expliquer les lois. De la lampe il voit la matière, Les ressorts, le fond, les contours; Je n'en veux voir que la lumière. Muses, restez; restez, Amours.

Enfin aux calculs qu'on entasse Si les cieux n'obéissaient pas! Plus d'une erreur passe et repasse Entre les branches d'un compas. Un siècle a changé la physique; Nos temps sont féconds en retours. Je crains que le soleil n'abdique : Muses, restez; restez, Amours.

Enivrons-nous de poésie,
Nos cœurs n'en aimeront que mieux;
Elle est un reste d'ambroisie
Qu'aux mortels ont laissé les dieux.
Quel est sur moi le froid qui tombe?
C'est le froid du soir de mes jours.
Promettez un rêve à ma tombe:
Muses, restez; restez, Amours.





TAILLEYS ET LA FEE

# LE TAILLEUR ET LA FÉE.

#### CHANSON

CHANTÉE A MES AMIS LE 19 AOUT, JOUR ANNIVERSAIRE DE MA NAISSANCE.

1822.

Air d'Angéline (de Wilhem).

Dans ce Paris plein d'or et de misère,
En l'an du Christ mil sept cent quatre-vingt,
Chez un tailleur, mon pauvre et vieux grand-père,
Moi nouveau-né, sachez ce qui m'advint.
Rien ne prédit la gloire d'un Orphée
A mon berceau, qui n'était pas de fleurs:
Mais mon grand-père, accourant à mes pleurs,
Me trouve un jour dans les bras d'une fée;
Et cette fée, avec de gais refrains,
Calmait le cri de mes premiers chagrins.

bis.

Le bon vieillard lui dit, l'âme inquiète : « A cet enfant quel destin est promis? » Elle répond : « Vois-le, sous ma baguette,

- » Garçon d'auberge, imprimeur et commis.
- » Un coup de foudre ajoute à mes présages \* :
- » Ton fils atteint va périr consumé;

11.

<sup>\*</sup> L'auteur fut frappé de la foudre dans sa jeunesse.

- » Dieu le regarde, et l'oiseau ranimé
- » Vole en chantant braver d'autres orages.
  » Et puis la fée, avec de gais refrains,
  Calmait le cri de mes premiers chagrins.
- « Tous les plaisirs, sylphes de la jeunesse,
- » Éveilleront sa lyre au sein des nuits.
- » Au toit du pauvre il répand l'allégresse;
- » A l'opulence il sauve des ennuis.
- » Mais quel spectacle attriste son langage?
- » Tout s'engloutit, et gloire et liberté:
- » Comme un pêcheur qui rentre épouvanté,
- » Il vient au port raconter leur naufrage.
  » Et puis la fée, avec de gais refrains,
  Calmait le cri de mes premiers chagrins.

Le vieux tailleur s'écrie : « Eh quoi! ma fille

- » Ne m'a donné qu'un faiseur de chansons!
- » Mieux jour et nuit vaudrait tenir l'aiguille
- » Que, faible écho, mourir en de vains sons. »
- « Va, dit la fée, à tort tu t'en alarmes;
- » De grands talents ont de moins beaux succès.
- » Ses chants légers seront chers aux Français,
- » Et du proscrit adouciront les larmes.
  » Et puis la fée, avec de gais refrains,
  Calmait le cri de mes premiers chagrins.

Amis, hier j'étais faible et morose, L'aimable fée apparaît à mes yeux. Ses doigts distraits effeuillent une rose; Elle me dit : « Tu te vois déjà vieux.

- » Tel qu'aux déserts parfois brille un mirage \*,
- » Aux cœurs vieillis s'offre un doux souvenir.
- » Pour te fêter tes amis vont s'unir :
- » Longtemps près d'eux revis dans un autre âge. »
  Et puis la fée, avec ses gais refrains,
  Comme autrefois dissipa mes chagrins.

## LA DÉESSE.

SUR UNE PERSONNE QUE L'AUTEUR A VUE REPRÉSENTER

#### LA LIBERTÉ

DANS UNE DES FÊTES DE LA RÉVOLUTION.

Air de la petite Gouvernante.

Est-ce bien vous, vous que je vis si belle Quand tout un peuple, entourant votre char, Vous saluait du nom de l'immortelle Dont votre main brandissait l'étendard? De nos respects, de nos cris d'allégresse, De votre gloire et de votre beauté, Vous marchiez fière : oui, vous étiez déesse, Déesse de la Liberté.

<sup>\*</sup> Les effets fantastiques du mirage trompent les yeux du voyageur jusque dans les sables du désert; il croit voir devant lui des forêts, des lacs, des ruisseaux, etc.

Vous traversiez des ruines gothiques;
Nos défenseurs se pressaient sur vos pas:
Les fleurs pleuvaient, et des vierges pudiques
Mélaient leurs chants à l'hymne des combats.
Moi, pauvre enfant, dans une coupe amère,
En orphelin par le sort allaité,
Je m'écriais: « Tenez-moi lieu de mère,
» Déesse de la Liberté. »

De noms affreux cette époque est flétrie;
Mais, jeune alors, je n'ai rien pu juger.
En épelant le doux mot de patrie
Je tressaillais d'horreur pour l'étranger.
Tout s'agitait, s'armait pour la défense;
Tout était fier, surtout la pauvreté.
Ah! rendez-moi les jours de mon enfance,
Déesse de la Liberté.

Volcan éteint sous les cendres qu'il lance,
Après vingt ans ce peuple se rendort;
Et l'étranger, apportant sa balance,
Lui dit deux fois : « Gaulois, pesons ton or. »
Quand notre ivresse, au ciel rendant hommage,
Sur un autel élevait la beauté,
D'un rêve heureux vous n'étiez que l'image,
Déesse de la Liberté.

Je vous revois, et le temps trop rapide Ternit ces yeux où riaient les Amours; Je vous revois, et votre front qu'il ride Semble à ma voix rougir de vos beaux jours. Rassurez-vous : char, autel, fleurs, jeunesse, Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté, Tout a péri; vous n'êtes plus déesse, Déesse de la Liberté.

#### LE MALADE.

AVRIL 4823.

AIR : Muse des bois et des accords champêtres.

Un mal cuisant déchire ma poitrine,
Ma faible voix s'éteint dans les douleurs;
Et tout renaît, et bientôt l'aubépine
Verra l'abeille accourir à ses fleurs.
Dieu d'un sourire a béni la nature;
Dans leur splendeur les cieux vont éclater.
Reviens, ma voix, faible, mais douce et pure :
Il est encor de beaux jours à chanter.

Mon Esculape \* a renversé mon verre, Plus de gaîté! mon front se rembrunit; Mais vient l'Amour et le mois qu'il préfère : Déjà l'oiseau butine pour son nid.

<sup>\*</sup> Le célèbre docteur Dubois, à qui l'auteur de ces chansons ne peut témoigner trop de reconnaissance, et en qui les qualités du cœur égalent la science et l'étonnante habileté.

Des voluptés le torrent va s'épandre Sur l'univers qui semblait végéter. Reviens, ma voix, faible, mais toujours tendre : Il est encor des plaisirs à chanter.

Pour mon pays que de chansons encore!
D'un lâche oubli vengeons les trois couleurs;
De nouveaux noms la France se décore;
A l'aigle éteint nous redevons des pleurs.
Que de périls la tribune orageuse
Offre aux vertus qui l'osent affronter!
Reviens, ma voix, faible, mais courageuse:
Il est encor des gloires à chanter.

Puis j'entrevois la liberté bannie;
Elle revient : despotes, à genoux!
Pour l'étouffer en vain la tyrannie
Fait signe au Nord de déborder sur nous.
L'ours effrayé regagne sa tanière,
Loin du soleil qu'il voulait disputer.
Reviens, ma voix, faible, mais libre et fière :
Il est encor un triomphe à chanter.

Que dis-je? hélas! oui, la terre s'éveille, Belle et parée, au souffle du printemps. Mais dans nos cœurs le courage sommeille; Chargé de fers, chacun se dit : J'attends! La Grèce expire, et l'Europe est tremblante; Seuls, nos pleurs seuls osent se révolter. Reviens, ma voix, faible, mais consolante : Il est encor des martyrs à chanter.





LA RECHANNE OF BLUETS

Inches to Per

### LA COURONNE DE BLUETS.

A MADAME \*\*\*.

Air: J'ai vu partout dans mes voyages.

Du ciel j'arrive, et mon voyage
Nous épargne à tous bien des pleurs.
Beauté folâtre autant que sage,
Ne jouez plus avec des fleurs.
Sachez qu'hier, la panse ronde
Et l'œil obscurci par Bacchus,
Jupin a cru dans notre monde
Voir une couronne de plus.

A la colère il s'abandonne :
« L'abus, dit-il, devient trop fort.
Encore un front que l'on couronne
Quand le faiseur de rois est mort \*!
Sur ce front lançons mon tonnerre;
Du faible enfin vengeons les droits.

Dans son conseil alors j'arrive (Où les rimeurs n'entrent-ils pas?);

Je veux voir un jour sur la terre Les rois sujets, les sujets rois. »

Napoléon.

En joue il vous met sans qui-vive!
Mais je l'aborde chapeau bas :
« Jupin, de ton arrêt j'appelle;
Ta balance et tes poids sont faux :
Ta cour de justice éternelle
A-t-elle eu ses gardes des sceaux?

» Braque tes lunettes, vieux sire,
Sur le front couronné par nous;
De la candeur c'est le sourire,
De la bonté c'est l'œil si doux.
Lorsque les carreaux de son foudre
Chez nos sourds passent pour muets,
Jupin ne mettrait-il en poudre
Qu'une couronne de bluets?

« Oh! oh! dit-il, qu'allais-je faire?
Ailleurs frappons; mon foudre est chaud. »
— « Frappe, mais sur notre hémisphère
Vise donc plus bas ou plus haut. »
Heureux d'avoir su vous défendre,
J'accours des célestes donjons.
Quant à Jupin, je viens d'apprendre
Qu'il a foudroyé deux pigeons.

# L'ÉPÉE DE DAMOCLÈS.

AIR: A soixante ans, etc.

De Damoclès l'épée est bien connue; En songe, à table, il m'a semblé la voir. Sous cette épée et menaçante et nue Denys l'ancien me forçait à m'asseoir. (bis.) Je m'écriais: Que mon destin s'achève, La coupe en main, au doux bruit des concerts! (bis.) O vieux Denys! je me ris de ton glaive \*, Je bois, je chante, et je siffle tes vers. (bis.)

Servez, disais-je à messieurs de la bouche; Versez, versez, messieurs du gobelet. Malheur d'autrui n'est point ce qui te touche, Denys; sur moi fais donc vite un couplet. Ton Apollon à nos larmes fait trêve; Il nous égaie au sein d'affreux revers. O vieux Denys! je me ris de ton glaive, Je bois, je chante, et je siffle tes vers.

Cette chanson appartient au règne de Louis XVIII, qui, de même que Denys, avait la manie d'écrire et a fait beaucoup de petits vers.

<sup>\*</sup> Denys l'ancien, tyran de Syracuse, était, comme on sait, un métromane déterminé; il envoyait en prison ceux qui ne trouvaient pas ses vers bons. Nous avons eu aussi en France des rois qui se mêlaient d'écrire et de faire des vers. Quant à l'histoire du festin de Damoclès, elle est trop connue pour qu'il soit besoin de la rapporter ici.

Puisqu'à rimer sans remords tu t'amuses, De la patrie écoute un peu la voix : Elle est, crois-moi, la première des Muses; Mais rarement elle inspire les rois. Du frêle arbuste où bout sa noble sève, La moindre fleur parfume au loin les airs. O vieux Denys! je me ris de ton glaive, Je bois, je chante, et je siffle tes vers.

Tu crois du Pinde avoir conquis la gloire, Quand ses lauriers, de ta foudre encor chauds, Vont à prix d'or te cacher à l'histoire, Ou balayer la fange des cachots. Mais, à ton nom, Clio, qui se soulève, Sur ton cercueil viendra peser nos fers. O vieux Denys! je me ris de ton glaive, Je bois, je chante, et je siffle tes vers.

Que du mépris la haine au moins me sauve!
Dit ce bon roi, qui rompt un fil léger.
Le fer pesant tombe sur mon front chauve;
J'entends ces mots: Denys sait se venger. (bis.)
Me voilà mort; et, poursuivant mon rève,
La coupe en main, je répète aux enfers: (bis.)
O vieux Denys! je me ris de ton glaive,
Je bois, je chante, et je siffle tes vers. (bis.)

## LA MAISON DE SANTÉ.

A MADAME G.....

POUR LA SAINT-JEAN, JOUR DE SA FÊTE.

Air du Ménage du Garçon.

Naguère en un royal hospice
J'allai subir les soins de l'art;
Esculape me fut propice,
Je bénis cet heureux hasard. (bis.)
Mais l'Amitié, toujours craintive,
Me dit : « Point de sécurité!
Un quiproquo bien vite arrive.
Change de maison de santé. » (bis.)

A R..... elle me transporte;
Je me sens mieux en avançant.
La Bienfaisance est sur la porte,
Le Malheur salue en passant.
Là Jeannette est supérieure,
Et le ciel fit de sa bonté
La lampe qui brûle à toute heure
Dans cette maison de santé.

Molière a terminé sa vie Entre deux sœurs de charité. Or, quand Jeanne fait œuvre pie, C'est un rendu pour un prêté. De Thalie elle fut tourière Avec talent, grâce et beauté, Et la suivante de Molière Fonde une maison de santé.

L'Amitié seule y donne place :
Moi, j'en ai fait mon Hôtel-Dieu.
Infirmiers, remplissez ma tasse;
C'est aujourd'hui le saint du lieu. (bis.)
Quand il s'agit de fêter Jeanne,
Mon seul régime est la gaîté.
Je veux m'enivrer de tisane
Dans cette maison de santé. (bis.)

## LA BONNE MAMAN.

#### COUPLETS

A UNE DAME DE TRENTE ANS, QUE L'AUTEUR APPELAIT SA GRAND'MÈRE.

Air: J'étais bon chasseur autrefois.

Au dire du proverbe ancien, L'amitié ne remonte guère. Bon petit-fils, je n'en crois rien Quand je pense à vous, ma grand'mère : Ces titres, quelquefois si doux, Vous paraîtraient-ils insipides? Bonne maman, consolez-vous; Vous n'avez point encor de rides.

L'âge a-t-il éteint vos désirs?
Blâmez-vous les tendres chimères?
Censurer les plus doux plaisirs
Est le plaisir de nos grand'mères.
Les ans font-ils neiger sur nous,
A nos yeux tout se décolore.
Bonne maman, consolez-vous;
Vous ne blanchissez point encore.

L'Amour a peur des grand'mamans; Mais, à prix d'or, combien de vieilles Ont à leurs gages des amants Dont les missives font merveilles! On sait, pour lire un billet doux, Quel moyen prennent ces coquettes. Bonne maman, consolez-vous; Vous lisez encor sans lunettes.

Quoi! sans rides, sans cheveux blancs, Et sans lunettes, à votre âge!
Voyons si vos genoux tremblants
Des ans n'attestent pas l'outrage.
Oui, je vois trembler vos genoux
Que l'Amour tendrement caresse.
Bonne maman, consolez-vous;
Prenez un bâton de vieillesse.

# LE VIOLON BRISÉ.

AIR: Je regardais Madelinette.

Viens, mon chien, viens, ma pauvre bête; Mange malgré mon désespoir. Il me reste un gâteau de fête; Demain nous aurons du pain noir: (bis.)

Les étrangers, vainqueurs par ruse, M'ont dit hier dans ce vallon : « Fais-nous danser! » Moi, je refuse; L'un d'eux brise mon violon.

C'était l'orchestre du village. Plus de fêtes! plus d'heureux jours! Qui fera danser sous l'ombrage? Qui réveillera les Amours? (bis.)

Sa corde vivement pressée, Dès l'aurore d'un jour bien doux, Annonçait à la fiancée Le cortége du jeune époux.

Aux curés qui l'osaient entendre, Nos danses causaient moins d'effroi. La gaîté qu'il savait répandre Eût déridé le front d'un roi. (bis.)



LE VIOLON BRISË



S'il préluda, dans notre gloire, Aux chants qu'elle nous inspirait, Sur lui jamais pouvais-je croire Que l'étranger se vengerait?

Viens, mon chien, viens, ma pauvre bête; Mange malgré mon désespoir. Il me reste un gâteau de fête; Demain nous aurons du pain noir. (bis.)

Combien sous l'orme ou dans la grange Le dimanche va sembler long! Dieu bénira-t-il la vendange Qu'on ouvrira sans violon?

Il délassait des longs ouvrages, Du pauvre étourdissait les maux; Des grands, des impôts, des orages, Lui seul consolait nos hameaux. (bis.)

Les haines, il les faisait taire; Les pleurs amers, il les séchait. Jamais sceptre n'a fait sur terre Autant de bien que mon archet.

Mais l'ennemi qu'il faut qu'on chasse M'a rendu le courage aisé. Qu'en mes mains un mousquet remplace Le violon qu'il a brisé. (bis.)

Tant d'amis dont je me sépare Diront un jour, si je péris : Il n'a point voulu qu'un barbare Dansât gaîment sur nos débris.

Viens, mon chien, viens, ma pauvre bête; Mange malgré mon désespoir. Il me reste un gâteau de fête; Demain nous aurons du pain noir. (bis.)

## LE CONTRAT DE MARIAGE.

IMITÉ D'UN ANCIEN FABLIAU.

Air: Ah! daignez m'épargner le reste.

« Sire, de grâce, écoutez-moi!
(Le prince courait chez sa dame)
» Sire, vous êtes un grand roi;
» Daignez me venger de ma femme. »
Le roi dit : « Qu'on tienne éloigné
» Ce fou qui m'arrête au passage. »
— « Ah! sire, vous avez signé
» Mon contrat de mariage. »

Ces mots font sourire le roi :

« Gardes, je défends qu'on l'assomme.

» Vilain, dit-il, explique-toi. »

— « Sire, j'ai fait le gentilhomme.

- » J'acquis d'un argent bien gagné
- » Château, blason, titre, équipage;
- » Et, sire, vous avez signé
  - » Mon contrat de mariage.
- » J'ai pris femme noble aux doux yeux,
- » Aux mains blanches, au cou de cygne.
- » Son père a dit : « Par mes aïeux!
- » Mon gendre, il faut que le roi signe. »
- » Votre nom fut accompagné
- » D'un pâté de mauvais présage,
- « Sire, quand vous avez signé
  - » Mon contrat de mariage!
- » J'étais en habit de gala,
- » Sire; et, pour abréger l'histoire,
- » Rappelez-vous que ce jour-là
- » Un beau page tint l'écritoire.
- » Ma femme ici l'avait lorgné.
- » Hier je l'ai surpris... Quel outrage
- » Pour vous dont la plume a signé
  - » Mon contrat de mariage! »

Le roi dit : « Je n'ai qualité

- » Que pour guérir les écrouelles.
- » Un diable, cornard effronté,
- » Vilains, ici guette vos belles.
- » Sur les rois même il a régné,
- » Et met un sceau de vasselage
- » A tous les gens dont j'ai signé
  - » Le contrat de mariage. »

Le livre où j'ai puisé ceci
Ajoute que l'époux morose
Faillit mourir de noir souci,
Et que d'un dicton il fut cause:
Dès qu'un mari peu résigné
Prêtait à rire au voisinage,
Le roi, disait-on, a signé
Son contrat de mariage.

## LE CHANT DU COSAQUE.

Air: Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Viens, mon coursier, noble ami du Cosaque, Vole au signal des trompettes du Nord.
Prompt au pillage, intrépide à l'attaque, Prête sous moi des ailes à la Mort.
L'or n'enrichit ni ton frein ni ta selle;
Mais attends tout du prix de mes exploits.
Hennis d'orgueil, ô mon coursier fidèle!
Et foule aux pieds les peuples et les rois.

bis.

La Paix, qui fuit, m'abandonne tes guides; La vieille Europe a perdu ses remparts. Viens de trésors combler mes mains avides; Viens reposer dans l'asile des arts. Retourne boire à la Seine rebelle, Où, tout sanglant, tu t'es lavé deux fois.



LE CHANT DU COSAQUE



Hennis d'orgueil, ô mon coursier fidèle! Et foule aux pieds les peuples et les rois.

Comme en un fort, princes, nobles et prêtres, Tous assiégés par des sujets souffrants, Nous ont crié: Venez! soyez nos maîtres; Nous serons serfs pour demeurer tyrans. J'ai pris ma lance, et tous vont devant elle Humilier et le sceptre et la croix. Hennis d'orgueil, ô mon coursier fidèle! Et foule aux pieds les peuples et les rois.

J'ai d'un géant vu le fantôme immense Sur nos bivouacs fixer un œil ardent. Il s'écriait : Mon règne recommence! Et de sa hache il montrait l'Occident. Du roi des Huns c'était l'ombre immortelle : Fils d'Attila, j'obéis à sa voix. Hennis d'orgueil, ô mon coursier fidèle! Et foule aux pieds les peuples et les rois.

Tout cet éclat dont l'Europe est si fière,
Tout ce savoir qui ne la défend pas,
S'engloutira dans les flots de poussière
Qu'autour de moi vont soulever tes pas.
Efface, efface, en ta course nouvelle,
Temples, palais, mœurs, souvenirs et lois.
Hennis d'orgueil, ô mon coursier fidèle!
Et foule aux pieds les peuples et les rois.

bis.

### LE BON PAPE.

AIR du Sorcier.

Mélant la fable et l'Écriture,
Jadis un malin troubadour,
D'un pape traça la peinture
Qu'en me signant je mets au jour.
Ce pontife à sa chambrière
Disait : Quel bon lit d'édredon!
Ma dondon,
Riez donc,
Sautez donc.
J'ai tout ce qu'exige saint Pierre.
Oui, de Cythère vieux routier,

Je suis entier de caractère, Pour mieux prouver aux novateurs Que tout doit obéir sur terre Au serviteur des serviteurs. Du haut du trône où je me carre, Du ciel je tire le cordon.

Je suis entier. (4 fois.)

Ma dondon,
Riez donc,
Sautez donc.
Convenez que sous la tiare
Les amours ont un air altier.
Je suis entier. (4 fois.)

Les pauvres peuples ne sont guère Qu'un ban d'esclaves abrutis, Où discorde, ignorance et guerre Recrutent pour tous les partis. Quand sur eux le mal s'accumule, De tous les biens Dieu me fait don.

> Ma dondon, Riez donc, Sautez donc.

Vénus met le pied dans ma mule, Bacchus remplit mon bénitier.

Je suis entier. (4 fois.)

Que sont les rois? de sots belîtres, Ou des brigands qui, gros d'orgueil, Donnant leurs crimes pour des titres, Entre eux se poussent au cercueil. A prix d'or je puis les absoudre, Ou changer leur sceptre en bourdon.

Ma dondon, Riez donc, Sautez donc.

Regardez-moi lancer la foudre; Jupin m'a fait son héritier.

Je suis entier. (4 fois.)

Ce vieux conte, peu charitable, Au bon pape fait dire enfin : Quittons les amours pour la table; Je crains que le monde n'ait faim. Saint Pierre, dans un cas terrible, A rengaîné son espadon. Ma dondon,
Riez donc,
Sautez donc.
Moi, je cesse d'être infaillible,
D'Hercule j'ai fait le métier.
Je suis entier. (4 fois.)

## LES HIRONDELLES\*.

Air de la romance de Joseph.

Captif au rivage du Maure,
Un guerrier, courbé sous ses fers,
Disait : Je vous revois encore,
Oiseaux ennemis des hivers.
Hirondelles, que l'espérance
Suit jusqu'en ces brûlants climats,
Sans doute vous quittez la France :
De mon pays ne me parlez-vous pas?

\* Cette élégie, si remplie de regrets pour le sol natal, pour le toit domestique, a reçu dernièrement encore une consécration nouvelle. Plusieurs soldats de notre armée d'Afrique, prisonniers des Arabes, se réunissaient le soir pour chanter la chanson des *Hirondelles*, mais il leur était presque impossible d'aller jusqu'au dernier couplet, leur voix et leurs regards étaient offusqués par les larmes. Ainsi les Hébreux captifs devaient chanter le Super flumina Babylonis... — et ils pleuraient — en se rappelant Jérusalem!

M. A. de Lemud, l'auteur du dessin destiné à ce cantique des *Hirondelles*, a voulu rappeler, dans sa composition, le souvenir de nos soldats prisonniers des Arabes; et c'est pour prévenir le lecteur de l'idée du célèbre artiste, que nous nous permettons d'écrire cette note au bas d'une chanson de Béranger.

(Note de l'Éditeur.)



" F " HIJ, ONDELLES

Probability of the same



Depuis trois ans je vous conjure
De m'apporter un souvenir
Du vallon où ma vie obscure
Se berçait d'un doux avenir.
Au détour d'une eau qui chemine
A flots purs, sous de frais lilas,
Vous avez vu notre chaumine:
De ce vallon ne me parlez-vous pas?

L'une de vous peut-être est née
Au toit où j'ai reçu le jour;
Là d'une mère infortunée
Vous avez dû plaindre l'amour.
Mourante, elle croit à toute heure
Entendre le bruit de mes pas;
Elle écoute, et puis elle pleure.
De son amour ne me parlez-vous pas?

Ma sœur est-elle mariée?
Avez-vous vu de nos garçons
La foule, aux noces conviée,
La célébrer dans leurs chansons?
Et ces compagnons du jeune âge
Qui m'ont suivi dans les combats,
Ont-ils revu tous le village?
De tant d'amis ne me parlez-vous pas?

Sur leurs corps l'étranger, peut-être, Du vallon reprend le chemin; Sous mon chaume il commande en maître; De ma sœur il trouble l'hymen. Pour moi plus de mère qui prie, Et partout des fers ici-bas. Hirondelles de ma patrie, De ses malheurs ne me parlez-vous pas?

### LES FILLES.

#### COUPLETS

A UN AMI QUE SA FEMME VENAIT DE RENDRE PÈRE D'UNE QUATRIÈME FILLE.

AIR: Verdrillon, verdrillette, verdrille.

Quand des filles naissent chez vous
Pour le plaisir de ce monde,
Dites-moi, messieurs les époux,
Pourquoi chacun de vous gronde.
Aux filles, morbleu! nous tenons;
Faites-en, faites-en de gentilles:
Qu'elles soient anges ou démons,
Faites des filles;
Nous les aimons.

Maris, toujours trop occupés, Que, près des gens qui vous aident, Aux femmes qui vous ont trompés Un jour vos filles succèdent. Aux filles, morbleu! nous tenons; Faites-en, faites-en de gentilles : Qu'elles soient anges ou démons, Faites des filles; Nous les aimons.

Pour les pères, pour les amants,
Fille d'humeur folle ou sage
Ajoute aux charmes des beaux ans,
Ote à l'ennui du vieil âge.
A leur cœur aussi nous tenons;
Faites-en, faites-en de gentilles:
Qu'elles soient anges ou démons,
Faites des filles;
Nous les aimons.

Pour Batyle aux fraîches couleurs
Quand Anacréon détonne,
Les Grâces arrachent les fleurs
Dont cet enfant le couronne.
Aux filles nous nous en tenons;
Faites-en, faites-en de gentilles:
Qu'elles soient anges ou démons,
Faites des filles;
Nous les aimons.

Mais pour quatre filles buvons A toi, mari, qui nous aimes. Pour nos fils nous te le devons; Que n'est-ce, hélas! pour nous-mêmes! A vos filles, oui, nous tenons; Faites-en, faites-en de gentilles : Qu'elles soient anges ou démons, Faites des filles; Nous les aimons.

## LE CACHET,

ou

#### LETTRE A SOPHIE.

1824.

Air de la bonne Vieille, de B. Wilhem.

Il vient de toi ce cachet où le lierre Serpente en or, symbole ingénieux; Cachet où l'art a gravé sur la pierre Un jeune Amour au doigt mystérieux. Il est sacré : mais en vain, ma Sophie, A ton amant il offre son secours; De son pouvoir ma plume se défie. Plus de secret, même pour les amours!

Pourquoi, dis-tu, si loin de ton amie, Quand une lettre adoucit ses regrets, Pourquoi penser qu'une main ennemie Brise le dieu qui scelle nos secrets? Je ne crains point qu'un jaloux en délire, Jamais, Sophie, à ce crime ait recours. Ce que je crains, je tremble de l'écrire. Plus de secret, même pour les amours!

Il est, Sophie, un monstre à l'œil perfide \*, Qui de Venise ensanglanta les lois : Il tend la main au salaire homicide, Souffle la peur dans l'oreille des rois; Il veut tout voir, tout entendre, tout lire; Cherche le mal et l'invente toujours; D'un sceau fragile il amollit la cire. Plus de secret, même pour les amours!

Ces mots tracés pour toi seule, ô Sophie! Son œil affreux avant toi les lira. Ce qu'au papier ma tendresse confie Ira grossir un complot qu'il vendra. Ou bien, dit-il, de ce couple qui s'aime Livrons la vie aux sarcasmes des cours, Et déridons l'ennui du diadème. Plus de secret, même pour les amours!

Saisi d'effroi, je repousse la plume Qui de l'absence eût charmé la douleur. Pour le cachet la cire en vain s'allume, On le rompra; j'aurai fait ton malheur.

<sup>\*</sup> La police. On fait honneur de son invention au gouvernement inquisitorial de Venise.

Par le grand roi qui trahit La Vallière, Ce lâche abus fut transmis à nos jours \*. Cœurs amoureux, maudissez sa poussière. Plus de secret, même pour les amours!

#### LA JEUNE MUSE.

#### RÉPONSE

A DES COUPLETS QUI M'ONT ÉTÉ ADRESSÉS PAR MADEMOISELLE \*\*\*, AGÉE DE DOUZE ANS.

Air: Où s'en vont ces gais bergers?

Pour les vers, quoi! vous quittez
Les plaisirs de votre âge!
Ma Muse, que vous flattez,
Aux Amours rend hommage.
Ce sont aussi des enfants
A la voix séduisante;
Mais, hélas! vous n'avez que douze ans,
Et moi j'en ai quarante!

<sup>\*</sup> L'établissement du Cabinet noir, où le secret des lettres fut tant de fois violé, remonte au règne de Louis XIV. Son successeur se faisait un amusement des révélations scandaleuses qu'on arrachait ainsi aux correspondances particulières.

Après la révolution de Juillet, le Cabinet noir fut supprimé.

Pourquoi parler de lauriers?

De pleurs on les arrose.

Ce n'est point aux chansonniers

Que la gloire en impose.

La fleur, orgueil du printemps,

Est le prix qui nous tente.

Mais, hélas! vous n'avez que douze ans,

Et moi j'en ai quarante!

Jeune oiseau, prenez l'essor;
Égayez le bocage.
Par des chants plus doux encor
Brillez dans un autre âge.
De les inspirer je sens
Combien l'espoir m'enchante.
Mais, hélas! vous n'avez que douze ans,
Et moi j'en ai quarante!

De me couronner de fleurs,
Oui, vous perdrez l'envie;
Sous des dehors plus flatteurs
Vous verrez le génie.
Puissiez-vous pour mon encens
Ètre alors indulgente!
Mais à peine vous aurez vingt ans,
Que j'en aurai cinquante!

## LA FUITE DE L'AMOUR.

AIR:

Je vois déjà se déployer tes ailes, Amour; adieu! mon bel âge est passé. D'un air moqueur les Grâces infidèles Montrent du doigt mon réduit délaissé. S'il fut des jours où j'ai maudit tes armes, Savais-je, hélas! que tu m'en punirais? Ah! plus, Amour, tu nous causes de larmes, Plus, quand tu fuis, tu laisses de regrets.

Je reposais du sommeil de l'enfance Lorsqu'à ta voix mes yeux se sont ouverts; Dans la beauté j'adorai ta puissance, Et vins m'offrir de moi-même à tes fers. Si jeune encor j'ignorais tes alarmes, Tes sombres feux, le poison de tes traits. Ah! plus, Amour, tu nous causes de larmes, Plus, quand tu fuis, tu laisses de regrets.

Glacé par l'âge, il se peut que j'oublie Tous les baisers que Rose me donna, Mais non les pleurs versés pour Eulalie. Non les soupirs perdus près de Nina. Pour bien aimer, l'une avait trop de charmes; Mes vœux pour l'autre ont dû rester secrets. Ah! plus, Amour, tu nous causes de larmes, Plus, quand tu fuis, tu laisses de regrets.

Fuis! car déjà tu souris de pitié.
De mes ennuis pénétrant le mystère,
Les bras tendus, vers moi vient l'Amitié.
Pour l'éloigner fais luire encor tes armes :
Ses soins sont doux, mais j'en abuserais;
Car plus, Amour, tu nous causes de larmes,
Plus, quand tu fuis, tu laisses de regrets.

# L'ANNIVERSAIRE.

AIR du Partage de la richesse.

Depuis un an vous êtes née,
Héloïse, le savez-vous?
C'est là votre plus belle année,
Mais l'avenir vous sera doux.
Voici des fleurs que l'on vous donne;
Parez-vous-en, et, s'il vous plaît,
Charmante avec cette couronne,
N'allez point en faire un hochet.

Un enfant qui ne vieillit guère, Sachant qui vous donna le jour, Devine que vous saurez plaire; Vous le connaîtrez, c'est l'Amour. Redoutez-le pour mille causes, Bien qu'il vous soit frère de lait; Car de votre chapeau de roses Il voudra se faire un hochet.

L'Espérance aux ailes brillantes Sur vous se plaît à voltiger : De combien de formes riantes Vous dote son prisme léger! A ses doux songes asservie, Vous serez heureuse en effet, Si pour chaque âge de la vie Elle vous réserve un hochet.

#### LE VIEUX SERGENT.

1823.

Air: Dis-moi, soldat, dis-moi, t'en souviens-tu?

Près du rouet de sa fille chérie Le vieux sergent se distrait de ses maux, Et, d'une main que la balle a meurtrie, Berce en riant deux petits-fils jumeaux.



LE VIEUX SERCENT

Perrotin Editeur



Assis tranquille au seuil du toit champêtre, Son seul refuge après tant de combats, Il dit parfois : « Ce n'est pas tout de naître; » Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas! »

Mais qu'entend-il? le tambour qui résonne : Il voit au loin passer un bataillon. Le sang remonte à son front qui grisonne; Le vieux coursier a senti l'aiguillon. Hélas! soudain, tristement il s'écrie :

- « C'est un drapeau que je ne connais pas.
- » Ah! si jamais vous vengez la patrie,
- » Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas!
- » Qui nous rendra, dit cet homme héroïque,
- » Aux bords du Rhin, à Jemmape, à Fleurus,
- » Ces paysans, fils de la République,
- » Sur la frontière à sa voix accourus?
- » Pieds nus, sans pain, sourds aux lâches alarmes,
- » Tous à la gloire allaient du même pas.
- » Le Rhin lui seul peut retremper nos armes.
- » Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas!
- » De quel éclat brillaient dans la bataille
- » Ces habits bleus par la Victoire usés!
- » La Liberté mêlait à la mitraille
- » Des fers rompus et des sceptres brisés.
- » Les nations, reines par nos conquêtes,
- » Ceignaient de fleurs le front de nos soldats.
- » Heureux celui qui mourut dans ces fêtes!
- » Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas!

- » Tant de vertu trop tôt fut obscurcie.
- » Pour s'anoblir nos chefs sortent des rangs;
- » Par la cartouche encor toute noircie
- » Leur bouche est prête à flatter les tyrans.
- » La Liberté déserte avec ses armes;
- » D'un trône à l'autre ils vont offrir leurs bras;
- » A notre gloire on mesure nos larmes.
- » Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas! »

Sa fille alors, interrompant sa plainte, Tout en filant lui chante à demi-voix Ces airs proscrits qui, les frappant de crainte, Ont en sursaut réveillé tous les rois.

- « Peuple, à ton tour que ces chants te réveillent :
- » Il en est temps! » dit-il aussi tout bas.
- Puis il répète à ses fils qui sommeillent :
- « Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas! »

#### LE PRISONNIER.

AIR de la Balançoire, d'Amédée de BEAUPLAN.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots. Ainsi chante, à travers les grilles, .
Un captif qui voit chaque jour
Voguer la plus belle des filles
Sur les flots qui baignent la tour.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

Moi, captif à la fleur de l'âge Dans ce vieux fort inhabité, J'attends chaque jour ton passage Comme j'attends la liberté.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

L'eau te réfléchit grande et belle; Ton sein forme un heureux contour. A qui ta voile obéit-elle? Est-ce au Zéphyr? est-ce à l'Amour?

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

De quel espoir mon cœur s'enivre! Tu veux m'arracher de ce fort. Libre par toi, je vais te suivre; Le bonheur est sur l'autre bord.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

Tu t'arrêtes, et ma souffrance Semble mouiller tes yeux de pleurs. Hélas! semblable à l'Espérance, Tu passes, tu fuis, et je meurs.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

L'illusion m'est donc ravie!

Mais non : vers moi tu tends la main.

Astre de qui dépend ma vie,

Pour moi tu brilleras demain.

Reine des flots, sur ta barque rapide Vogue en chantant, au bruit des longs échos. Les vents sont doux, l'onde est calme et limpide, Le ciel sourit : vogue, reine des flots.

# L'ANGE EXILÉ.

·A CORINNE DE L\*\*\*.

AIR: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Je veux, pour vous, prendre un ton moins frivole:
Corinne, il fut des anges révoltés.
Dieu sur leur front fait tomber sa parole,
Et dans l'abîme ils sont précipités. (bis.)
Doux, mais fragile, un seul, dans leur ruine,
Contre ses maux garde un puissant secours; (bis.)
Il reste armé de sa lyre divine.
Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours.

L'enfer mugit d'un effroyable rire, Quand, dégoûté de l'orgueil des méchants, L'ange, qui pleure en accordant sa lyre, Fait éclater ses remords et ses chants. Dieu d'un regard l'arràche au gouffre immonde, Mais ici-bas veut qu'il charme nos jours. La poésie enivrera le monde. Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours.

Vers nous il vole en secouant ses ailes, Comme l'oiseau que l'orage a mouillé. Soudain la terre entend des voix nouvelles; Maint peuple errant s'arrête émerveillé. Tout culte alors n'étant que l'harmonie, Aux cieux jamais Dieu ne dit : Soyez sourds. L'autel s'épure aux parfums du génie. Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours.

En vain l'enfer, des clameurs de l'Envie, Poursuit cet ange, échappé de ses rangs; De l'homme inculte il adoucit la vie, Et sous le dais montre au doigt les tyrans. Tandis qu'à tout sa voix prêtant des charmes Court jusqu'au pôle éveiller les amours, Dieu compte au ciel ce qu'il sèche de larmes. Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours.

Qui peut me dire où luit son auréole?

De son exil Dieu l'a-t-il rappelé?

Mais vous chantez, mais votre voix console:

Corinne, en vous l'ange s'est dévoilé. (bis.)

Votre printemps veut des fleurs éternelles,

Votre beauté de célestes atours: (bis.)

Pour un long vol vous déployez vos ailes;

Ange aux yeux bleus, protégez-moi toujours.

## LA VERTU DE LISETTE.

Air : Je loge au quatrième étage.

Quoi! de la vertu de Lisette
Vous plaisantez, dames de cour!
Eh bien! d'accord : elle est grisette;
C'est de la noblesse en amour. (bis.)
Le barreau, l'église et les armes,
De ses yeux noirs font très-grand cas.
Lise ne dit rien de vos charmes;
De sa vertu ne parlons pas.

D'avoir fait de riches conquêtes L'osez-vous bien railler encor, Quand le peuple hébreu dans ses fêtes Vous voit adorer son veau d'or? L'empire a, pour plus d'un service, Longtemps soudoyé vos appas. Lise est mal avec la police; De sa vertu ne parlons pas.

Point de cendre si bien éteinte Qu'elle n'y retrouve du feu; Un marquis dont la vie est sainte Veut à la cour la mettre en jeu. Par elle illustrant son mérite, Sur les ducs il aura le pas. Lisette sera favorite; De sa vertu ne parlons pas.

Çà, mesdames les dénigrantes, Si cet honneur vient la trouver, Vous vous direz de ses parentes, Vous ferez cercle à son lever. Mais dût son triomphe et ses suites De joie enfler tous les rabats, Se confessât-elle aux jésuites, De sa vertu ne parlons pas.

Croyez-moi, beautés monarchiques,
Le mot vertu, dans vos caquets,
Ressemble aux grands noms historiques
Que devant vous crie un laquais. (bis.)
Les échasses de l'étiquette
Guindent bien haut des cœurs bien bas :
De la cour Dieu garde Lisette!
De sa vertu ne parlons pas.

# LE VOYAGEUR.

Air: Plus on est de fous, plus on rit (sans la reprise finale).

#### LE VIEILLARD.

Voyageur, dont l'âge intéresse, Quel chagrin flétrit tes beaux jours?

LE VOYAGEUR.

Bon vieillard, plaignez ma jeunesse, En butte aux orages des cours.

LE VIEILLARD.

Le sort est injuste sans doute, Mais n'est pas toujours rigoureux. Dieu qui m'a placé sur ta route, Dieu t'offre un ami (bis); sois heureux.

#### LE VOYAGEUR.

Mes maux sont de tristes exemples Du pouvoir des dieux d'ici-bas. Bientôt le crime aura des temples; Des palais il doit être las.

#### LE VIEILLARD.

Prends mon bras, car un long voyage Endolorit tes pieds poudreux. Comme toi j'errais à ton àge. Dieu t'offre un ami (*bis*); sois heureux. LE VOYAGEUR.

Quand j'invoquai dans la tempête Ce Dieu qu'on dit si consolant, Les poignards levés sur ma tête Portaient gravé son nom sanglant.

LE VIEILLARD.

Te voici dans mon ermitage; Versons-nous d'un vin généreux. Hélas! mon fils aurait ton âge. Dieu t'offre un ami (bis); sois heureux.

#### LE VOYAGEUR.

Non, il n'est point d'Ètre suprême, Qui seul peuple l'immensité, Et cet univers n'est lui-même Qu'une grande inutilité.

LE VIEILLARD.

Vois ma fille, à qui ta détresse Arrache un soupir douloureux: Elle a consolé ma vieillesse. Dieu t'offre un ami (bis); sois heureux.

#### LE VOYAGEUR.

Dans cette nuit profonde et triste Ce Dieu vient-il guider nos pas? Eh! qu'importe enfin qu'il existe, Si pour lui nous n'existons pas?

LE VIEILLARD.

Voici ta couche et ta demeure : Chasse tes rèves ténébreux. Tiens-moi lieu du fils que je pleure. Dieu t'offre un ami (bis ; sois heureux.

L'etranger reste; il plait, il aime,
Et de fleurs bientôt couronne,
Époux et père, il va lui-même
Dire à plus d'un infortuné:

« Le sort est injuste sans doute.

Mais n'est pas toujours rigoureux.

Dieu qui m'a placé sur ta route,

Dieu t'offre un ami (bis); sois heureux.

#### OCTAVIE.

1823.

Air des Comediens.

Viens parmi nous, qui brillons de jeunesse. Prendre un amant, mais couronné de fleurs: Viens sous l'ombrage, où, libre avec ivresse, La Volupté seule a versé des pleurs.

Ainsi parlaient des enfants de l'empire A la beauté dont Tibère est charmé. Quoi! disaient-ils, la colombe soupire Au nid sanglant du vautour affamé! Belle Octavie! à tes fêtes splendides, Dis-nous, la joie a-t-elle jamais lui? Ton char, traîné par six coursiers rapides, Laisse trop loin les Amours après lui.

Sur un vieux maître, aux Romains qu'elle outrage, Tant d'opulence annonce ton crédit; Mais sous la pourpre on sent ton esclavage; Et, tu le sais, l'esclavage enlaidit.

Marche aux accords des lyres parasites; Que par les grands tes vœux soient épiés. Déjà, dit-on, nos prêtres hypocrites Ont de leurs dieux mis l'encens à tes pieds.

Mais à la cour lis sur tous les visages, Traîtres, flatteurs, meurtriers, vils faquins. D'impurs ruisseaux, gonflés par nos orages, Font déborder cet égout des Tarquins.

Tendre Octavie, ici rien n'effarouche Le dieu qui cède à qui mieux le ressent. Ne livre plus les roses de ta bouche Aux baisers morts d'un fantôme impuissant.

Viens parmi nous, qui brillons de jeunesse, Prendre un amant, mais couronné de fleurs; Viens sous l'ombrage, où, libre avec ivresse, La Volupté seule a versé des pleurs.

Accours ici purifier tes charmes : Les délateurs r'espectent nos loisirs. Tous à leur prince ont prédit que nos armes Se rouilleraient à l'ombre des plaisirs.

Sur les coussins où la douleur l'enchaîne, Quel mal, dis-tu, vous fait ce roi des rois? Vois-le d'un masque enjoliver sa haine, Pour étouffer notre gloire et nos lois.

Vois ce cœur faux, que cherchent tes caresses, De tous les siens n'aimer que ses aïeux; Charger de fers les muses vengeresses, Et par ses mœurs nous révéler ses dieux.

Peins-nous ses feux, qu'en secret tu redoutes, Quand sur ton sein il cuve son nectar, Ses feux infects dont s'indignent les voûtes Où plane encor l'aigle du grand César.

Ton sexe faible est oublieux des crimes; Mais dans ces murs ouverts à tant de pleurs, N'entends-tu\_pas des ombres de victimes Mêler leurs cris à tes soupirs trompeurs?

Sur le tyran et sur toi le ciel gronde : Avec les siens ne confonds plus tes jours. Ah! trop souvent la liberté du monde A d'un long deuil affligé les Amours.

Viens parmi nous, qui brillons de jeunesse, Prendre un amant, mais couronné dé fleurs; Viens sous l'ombrage, où, libre avec ivresse, La Volupté seule a versé des pleurs.

# LE FILS DU PAPE.

Air: Lison dormail dans la prairie.

Ma mère, quittez la besace, Le pape avec vous a couché; Je cours lui rappeler en face Qu'il fut un moine débauché. Quoique soldat, il va, j'espère, Me créer cardinal-neveu.

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père;

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Ou je f... le saint-siége au feu.

Au sacré collége je frappe; Vient un cou tors : Allons, cagot, Par mon sabre! va dire au pape Que je suis le fils de Margot.. Dis que Margot fut sa commère; Que moi d'être saint j'ai fait vœu.

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père:

Ah! ventrebleu!



LE FILS DU PAPE



Ah! sacrebleu! Ou je f... le saint-siége au feu.

J'entre en faisant trois révérences; Sa Sainteté bâillait d'ennui. Mon fils, veux-tu des indulgences? Non, dis-je, on s'en passe aujourd'hui. J'ai, si j'en crois Margot ma mère, Vos goûts, votre nez, votre œil bleu.

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père;

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Ou je f... le saint-siége au feu.

Quand mes trois sœurs, vos pauvres filles, Le soir, pour avoir un jupon, Vendent le plaisir en guenilles, Au diable votre âme en répond. Le diable vous sert de compère; Ayez donc l'air d'y croire un peu.

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père;

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Ou je f... le saint-siége au feu.

Il me répond : Dieu nous afflige; Nous sommes pauvres, mon cher fils. Mais du purgatoire, lui dis-je, Où passent donc tous les profits? Donnez-moi les os de saint Pierre, Que je les vende à quelque Hébreu.

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père;

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Ou je f... le saint-siége au feu.

Mon fils, que le diable t'emporte!

Prends ces mille écus, et va-t'en.

C'est bien peu, dis-je; mais qu'importe!

Dans huit jours j'en viens prendre autant.

Tant de sots font encor sur terre

Bouillir votre vieux pot-au-feu!

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Saint-Père, au moins soyez bon père;

Ah! ventrebleu!

Ah! sacrebleu!

Ou je f... le saint-siége au feu.

Adieu. Margot fera ripaille;
Mes sœurs seront morceaux de roi.
Quoique j'abhorre la prêtraille,
D'un chapeau rouge affublez-moi.
De me transmettre votre chaire,
Bon homme, occupez-vous un peu.

Ah! ventrebleu!
Ah! sacrebleu!
Saint-Père, au moins soyez bon père;
Ah! ventrebleu!
Ah! sacrebleu!
Ou je f... le saint-siége au feu.

#### MON ENTERREMENT.

Air: Quand on ne dort pas de la nuit (de LISBETH).

Ce matin, je ne sais comment,
Je vois d'Amours ma chambre pleine;
J'étais couché, sans mouvement.
Il est mort, disaient-ils gaîment;
De l'inhumer prenons la peine.
Lors je maudis entre mes draps
Ces dieux que j'aimais tant à suivre.
Amis, si j'en crois ces ingrats,
Plaignez-moi (bis); j'ai cessé de vivre. (bis.)

De mon vin ils prennent leur part; Ils caressent ma chambrière : L'un veut guider le corbillard, Et l'autre d'un ton nasillard Me psalmodie une prière. Le plus grave ordonne à l'instant Vingt galoubets peur mon escorte : Mais déjà la voiture attend. Plaignez-moi (bis), voilà qu'on m'emporte.

Causant, riant, faisant des leurs,
Les Amours suivent sur deux lignes:
Le drap, où l'argent brille en pleurs,
Porte un verre, un luth et des fleurs,
De mes ordres joyeux insignes.
Maint passant, qui met chapeau bas,
Se dit : Triste ou gai, tout succombe!
Les Amours font hâter le pas.
Plaignez-moi (bis), j'arrive à ma tombe.

Mon cortége, au lieu de prier,
Chante là mes vers les plus lestes.
Grâce au ciseau du marbrier,
Une couronne de laurier
Va d'orgueil enivrer mes restes.
Tout redit ma gloire en ce lieu,
Qui bientôt sera solitaire.
Amis, j'allais me croire un dieu:
Plaignez-moi (bis), voilà qu'on m'enterre.

Mais d'aventure, en ce moment, Par là passait mon infidèle. Lise m'arrache au monument; Puis encor, je ne sais comment, Je me sens renaître auprès d'elle. De la vie et de ses douceurs Vous qu'à médire l'âge excite; Vous du monde éternels censeurs, Plaignez-moi (bis); car je ressuscite. (bis.)

## LE POETE DE COUR.

#### COUPLETS

POUR LA FÈTE DE MARIE \*\*\*.

1821.

AIR de la Treille de sincérité.

On achète
Lyre et musette;
Comme tant d'autres, à mon tour,
Je me fais poëte de cour. (bis.)

Te chanter encore, ô Marie!
Non, vraiment, je ne l'ose pas.
Ma muse enfin s'est aguerrie,
Et vers la cour tourne ses pas. (bis.)
Je gage, s'il naît un Voltaire,
Qu'on emprunte pour l'acheter.
Prêt à me vendre au ministère,
Pour toi je ne puis plus chanter.

On achète

Lyre et musette;

Comme tant d'autres, à mon tour,

Je me fais poëte de cour.

Ce que je dirais pour te plaire
Ferait rire ailleurs de pitié:
L'amour est notre moindre affaire;
Les grands ont banni l'amitié.
On siffle le patriotisme;
Ce qu'on sait le mieux, c'est compter:
J'adresse une ode à l'égoïsme.
Pour toi je ne puis plus chanter.

On achète
Lyre et musette;
Comme tant d'autres, à mon tour,
Je me fais poëte de cour.

Je crains que ta voix ne m'inspire L'éloge des Grecs valeureux, Contre qui l'Europe conspire Pour ne plus rougir devant eux. En vain ton âme généreuse De leurs maux se laisse attrister; Moi je chante l'Espagne heureuse. Pour toi je ne puis plus chanter.

On achète
Lyre et musette;
Comme tant d'autres, à mon tour,
Je me fais poëte de cour.

Dans mes calculs, Dieu! quel déboire Si de ton héros je parlais! Il nous a légué tant de gloire Qu'on est embarrassé du legs. Lorsque ta main pare son buste De lauriers qu'on doit respecter, J'encense une personne auguste. Pour toi je ne puis plus chanter.

On achète
Lyre et musette;
Comme tant d'autres, à mon tour,
Je me fais poëte de cour.

Pourquoi douter, chère Marie,
Que ton ami change à ce point?
Liberté, gloire, honneur, patrie,
Sont des mots qu'on n'escompte point. (bis.)
Des chants pour toi sont la satire
Des grands que j'apprends à flatter.
Non, quoi que mon cœur veuille dire,
Pour toi je ne puis plus chanter.

On achète
Lyre et musette;
Comme tant d'autres, à mon tour,
Je me fais poëte de cour. (bis.)

# COUPLET

ÉCRIT SUR UN RECUEIL DE CHANSONS MANUSCRITES DE M. ....

Air de la République.

Si j'étais roi, roi de la chansonnette,
Comme en secret me l'a dit maint flatteur,
Votre recueil à ma Muse inquiète
Dénoncerait un jeune usurpateur.
Car les conseils qu'en si bons vers il donne
Au pauvre peuple, objet de tant d'effroi,
Feraient trembler mon sceptre et ma couronne,
Si j'étais roi. (bis.)

## LES TROUBADOURS.

DITHYRAMBE.

Air: Je commence à m'apercevoir.

J'entonne sur les troubadours Un chant dithyrambique. Malgré goût et logique, Coulez, vers longs, moyens et courts. Momus sommeille,
Qu'on le réveille;
Gai farfadet, qu'il rie à notre oreille.
Laissons, malgré maux et douleurs,
L'Espérance essuyer nos pleurs:
Lisette, apporte et du vin et des fleurs.
Narguant des lois sévères,
Troubadours et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

Toi, doux rimeur que la beauté
Mène par la lisière,
Unis parfois le lierre
Aux roses de la Volupté.
Coupe remplie
Par la Folie
Met en gaîté femme tendre et jolie.
La colombe d'Anacréon,
Dans la coupe de ce barbon,
Buvait d'un vin père de la chanson.
Narguant des lois sévères,
Troubadours et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

Toi qui fais de religion
Parade à chaque rime,
Qui sur la double cime
Fais grimper la procession,
Ta muse en masque
Est lourde et flasque:

Mais qu'un tendron te tire par la basque,
Tu lui souris; et le bon vin
Pour toi ne vieillit pas en vain,
Beau joueur d'orgue au service divin.
Narguant des lois sévères,
Troubadours et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

Toi qui prends Boileau pour psautier,
Du joug je te délie.
Veux-tu, près de Thalie,
De Regnard être l'héritier?
De cette muse
Parfois abuse;
Enivre-la; Molière est ton excuse.
Elle naquit sur un tonneau:
Pour lui rendre un éclat nouveau,
Puise la joie au fond de son berceau.
Narguant des lois sévères,
Troubadours-et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

Du romantisme jeune appui,

Descends de tes nuages;

Tes torrents, tes orages,

Ceignent ton front d'un pâle ennui.

Mon camarade,

Tiens, bois rasade;

C'est un julep pour ton cerveau malade.

Entre naître et mourir, hélas!

Puisqu'on ne fait que quelques pas,
On peut aller de travers ici-bas.
Narguant des lois sévères,
Troubadours et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

Oui, trouvères et troubadours
Sablaient force Champagne.
Mais je bats la campagne,
L'ode et le vin font de ces tours.
Le ciel nous dote
D'une marotte
Tour à tour grave, et quinteuse et falote.
Le soleil s'est levé joyeux,
Le front barbouillé de vin vieux.
Ah! tout poëte est le jouet des dieux.
Narguant des lois sévères,
Troubadours et trouvères
Au nez des rois vidaient gaîment leurs verres.

#### LES ESCLAVES GAULOIS.

CHANSON ADRESSÉE A MANUEL.

1824.

Air: Un soldat, par un coup funeste.

D'anciens Gaulois, pauvres esclaves, Un soir qu'autour d'eux tout dormait, Levaient la dime sur les caves Du maître qui les opprimait.

Leur gaîté s'éveille :

- « Ah! dit l'un d'eux, nous faisons des jaloux.
- » L'esclave est roi quand le maître sommeille.
  - » Enivrons-nous! (4 fois.)
  - » Amis, ce vin par notre maître
  - » Fut confisqué sur des Gaulois
  - » Bannis du sol qui les vit naître
  - » Le jour même où mouraient nos lois.
    - » Sur nos fers qu'il rouille,
- » Le Temps écrit l'âge d'un vin si doux.
- » Des malheureux partageons la dépouille.
  - » Enivrons-nous!
  - » Savez-vous où gît l'humble pierre
  - » Des guerriers morts de notre temps?

- » Là plus d'épouses en prière;
- » Là plus de fleurs, même au printemps.
  - » La lyre attendrie
- » Ne redit plus leurs noms effacés tous.
- » Nargue du sot qui meurt pour la patrie!
  - » Enivrons-nous!
  - » La Liberté conspire encore
  - » Avec des restes de vertu;
  - » Elle nous dit : Voici l'aurore;
  - » Peuple, toujours dormiras-tu?
    - » Déité qu'on vante,
- » Recrute ailleurs des martyrs et des fous.
- » L'or te corrompt, la gloire t'épouvante.
  - » Enivrons-nous!
  - » Oui, toute espérance est bannie;
  - » Ne comptons plus les maux soufferts.
  - » Le marteau de la tyrannie
  - » Sur les autels rive nos fers.
    - » Au monde en tutelle,
- » Dieux tout-puissants, quel exemple offrez-vous!
- » Au char des rois un prêtre vous attelle.
  - » Enivrons-nous!
  - » Rions des dieux, sifflons les sages,
  - » Flattons nos maîtres absolus.
  - » Donnons-leur nos fils pour otages :
  - » On vit de honte, on n'en meurt plus.
    - » Le Plaisir nous venge;

- » Sur nous du Sort il fait glisser les coups.
- » Trainons gaiment nos chaines dans la fange.
  - » Enivrons-nous! »

Le maître entend leurs chants d'ivresse; Il crie à des valets : « Courez!

- » Qu'un fouet dissipe l'allégresse
- » De ces Gaulois dégénérés. »

Du tyran qui gronde Prêts à subir la sentence à genoux, Pauvres Gaulois, sous qui trembla le monde, Enivrons-nous!

#### ENVOI.

Cher Manuel, dans un autre âgé
Aurais-je peint nos tristes jours?
Ton éloquence et ton courage
Nous ont trouvés ingrats et sourds;
Mais pour la patrie
Ta vertu brave et périls et dégoûts,
Et plaint encor l'insensé qui s'écrie :
Enivrons-nous! (4 fois.)

## TREIZE A TABLE.

Air de Préville et Taconnet.

Dieu! mes amis, nous sommes treize à table, Et devant moi le sel est répandu. Nombre fatal! présage épouvantable! La Mort accourt; je frissonne éperdu. (ter.) Elle apparaît, esprit, fée ou déesse; Mais, belle et jeune, elle sourit d'abord. (bis.) De vos chansons ranimez l'allégresse; Non, mes amis, je ne crains plus la Mort.

Bien qu'elle semble invitée à la fête, Qu'elle ait aussi sa couronne de fleurs, Seul je la vois, seul je vois sur sa tête D'un arc-en-ciel resplendir les couleurs. Elle me montre une chaîne brisée, Et sur son sein un enfant qui s'endort. Calmez la soif de ma coupe épuisée; Non, mes amis, je ne crains plus la Mort.

- « Vois, me dit-elle; est-ce moi qu'il faut craindre?
- » Fille du ciel, l'Espérance est ma sœur.
- » Dis-moi, l'esclave a-t-il droit de se plaindre
- » De qui l'arrache aux fers d'un oppresseur?

- » Ange déchu, je te rendrai les ailes
- » Dont ici-bas te dépouilla le Sort.
  » Enivrons-nous des baisers de nos belles;
  Non, mes amis, je ne crains plus la Mort.
- « Je reviendrai, poursuit-elle, et ton âme
- » Ira franchir tous ces mondes flottants,
- » Tout cet azur, tous ces globes de flamme
- » Que Dieu sema sur la route du Temps.
- » Mais, tant qu'au joug elle rampe asservie,
- » Goûte sans crainte un bonheur sans remord. » Que le Plaisir use en paix notre vie; Non, mes amis, je ne crains plus la Mort.

Ma vision passe et fuit tout entière

Aux cris d'un chien hurlant sur notre seuil.

Ah! l'homme en vain se rejette en arrière

Lorsque son pied sent le froid du cercueil. (ter.)

Gais passagers, au flot inévitable

Livrons l'esquif qu'il doit conduire au port. (bis.)

Si Dieu nous compte, ah! restons treize à table;

Non, mes amis, je ne crains plus la Mort.

### (Invité par le Congrès, La fayette séjourna en Amérique de 1824 à 1825)

# LAFAYETTE EN AMÉRIQUE.

Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Républicains, quel cortége s'avance?

- Un vieux guerrier débarque parmi nous.
- Vient-il d'un roi vous jurer l'alliance?
- Il a des rois allumé le courroux.
- Est-il puissant? Seul il franchit les ondes.
- Qu'a-t-il donc fait? Il a-brisé des fers. Gloire immortelle à l'homme des deux mondes! Jours de triomphe, éclairez l'univers!

Européen, partout, sur ce rivage Qui retentit de joyeuses clameurs, Tu vois régner, sans trouble et sans servage, La paix, les lois, le travail et les mœurs. Des opprimés ces bords sont le refuge : La tyrannie a peuplé nos déserts. L'homme et ses droits ont ici Dieu poùr juge. Jours de triomphe, éclairez l'univers!

Mais que de sang nous coûta ce bien-être! Nous succombions; Lafayette accourut, Montra la France, eut Washington pour maître, Lutta, vainquit, et l'Anglais disparut. Pour son pays, pour la liberté sainte, Il a depuis grandi dans les revers. Des fers d'Olmutz nous effaçons l'empreinte. Jours de triomphe, éclairez l'univers!

Ce vieil ami que tant d'ivresse accueille, Par un héros ce héros adopté, Bénit jadis, à sa première feuille, L'arbre naissant de notre liberté. Mais, aujourd'hui que l'arbre et son feuillage Brayent en paix la foudre et les hivers, Il vient s'asseoir sous son fertile ombrage. Jours de triomphe, éclairez l'univers!

Autour de lui vois nos chefs, vois nos sages, Nos vieux soldats se rappelant ses traits; Vois tout un peuple et ces tribus sauvages A son nom seul sortant de leurs forêts. L'arbre sacré sur ce concours immense Forme un abri de rameaux toujours verts : Les vents au loin porteront sa semence. Jours de triomphe, éclairez l'univers!

L'Européen, que frappent ces paroles,
Servit des rois, suivit des conquérants:
Un peuple esclave encensait ces idoles;
Un peuple libre a des honneurs plus grands.
Hélas! dit-il, et son œil sur les ondes
Semble chercher des bords lointains et chers:
Que la vertu rapproche les deux mondes!
Jours de triomphe, éclairez l'univers!

### MAUDIT PRINTEMPS!

Air: C'est à mon maître en l'art de plaire.

Je la voyais de ma fenêtre
A la sienne tout cet hiver:
Nous nous aimions sans nous connaître;
Nos baisers se croisaient dans l'air.
Entre ces tilleuls sans feuillage,
Nous regarder comblait nos jours.
Aux arbres tu rends leur ombrage;
Maudit printemps! reviendras-tu toujours?

Il se perd dans leur voûte obscure
Cet ange éclatant qui là-bas
M'apparut, jetant la pâture
Aux oiseaux un jour de frimas:
Ils l'appelaient, et leur manége
Devint le signal des amours.
Non, rien d'aussi beau que la neige!
Maudit printemps! reviendras-tu toujours?

Sans toi je la verrais encore, Lorsqu'elle s'arrache au repos, Fraîche comme on nous peint l'Aurore Du Jour entr'ouvrant les rideaux. Le soir encor je pourrais dire :

Mon étoile achève son cours;

Elle s'endort, sa lampe expire.

Maudit printemps! reviendras-tu toujours?

C'est l'hiver que mon cœur implore :
Ah! je voudrais qu'on entendit
Tinter sur la vitre sonore
Le grésil léger qui bondit.
Que me fait tout ton vieil empire,
Tes fleurs, tes zéphyrs, tes longs jours?
Je ne la verrai plus sourire.
Maudit printemps! reviendras-tu toujours?

# PSARA1,

οu

#### CHANT DE VICTOIRE DES OTTOMANS.

Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Nous triomphons! Allah! gloire au prophète! Sur ce rocher plantons nos étendards. Ses défenseurs, illustrant leur défaite, En vain sur eux font crouler ses remparts.

<sup>1</sup> Voir les notes à la fin du volume.

Nous triomphons, et le sabre terrible Va de la Croix punir les attentats. Exterminons une race invincible : Les rois chrétiens ne la vengeront pas.

N'as-tu, Chios, pu sauver un seul être Qui vint ici raconter tous tes maux '? Psara tremblante eût fléchi sous son maître. Où sont tes fils, tes palais, tes hameaux? Lorsque la peste en ton île rebelle Sur tant de morts menaçait nos soldats ', Tes fils mourants disaient : N'implorons qu'elle; Les rois chrétiens ne nous vengeront pas.

Mais de Chios recommencent les fêtes;
Psara succombe, et voilà ses soutiens!
Dans le sérail comptez combien de têtes
Vont saluer les envoyés chrétiens.
Pillons ces murs! de l'or! du vin! des femmes!
Vierges, l'outrage ajoute à vos appas.
Le glaive après purifira vos âmes:
Les rois chrétiens ne vous vengeront pas.

L'Europe esclave a dit dans sa pensée :
Qu'un peuple libre apparaisse! et soudain...
Paix! ont crié d'une voix courroucée
Les chefs que Dieu lui donne en son dédain.
Byron offrait un dangereux exemple;
On les a vus sourire à son trépas.
Du Christ lui-mème allons souiller le temple :
Les rois chrétiens ne le vengeront pas.

A notre rage ainsi rien ne s'oppose :
Psara n'est plus, Dieu vient de l'effacer.
Sur ses débris le vainqueur qui repose
Rêve le sang qu'il lui reste à verser.
Qu'un jour Stamboul 4 contemple avec ivresse
Les derniers Grecs suspendus à nos mâts!
Dans son tombeau faisons rentrer la Grèce :
Les rois chrétiens ne la vengeront pas.

Ainsi chantait cette horde sauvage.

Les Grecs! s'écrie un barbare effrayé.

La flotte hellène a surpris le rivage <sup>5</sup>,

Et de Psara tout le sang est payé.

Soyez unis, ô Grecs! ou plus d'un traître

Dans le triomphe égarera vos pas.

Les nations vous pleureraient peut-être;

Les rois chrétiens ne vous vengeraient pas.

### LE VOYAGE IMAGINAIRE.

1824.

Air : Muse des bois et des accords champétres.

L'Automne accourt, et sur son aile humide M'apporte encor de nouvelles douleurs. Toujours souffrant, toujours pauvre et timide, De ma gaîté je vois pâlir les fleurs. Arrachez-moi des fanges de Lutèce; Sous un beau ciel mes yeux devaient s'ouvrir. Tout jeune aussi, je rêvais à la Grèce; C'est là, c'est là que je voudrais mourir.

En vain faut-il qu'on me traduise Homère, Oui, je fus Grec; Pythagore a raison. Sous Périclès j'eus Athènes pour mère; Je visitai Socrate en sa prison. De Phidias j'encensai les merveilles; De l'Ilissus j'ai vu les bords fleurir. J'ai sur l'Hymète éveillé les abeilles; C'est là, c'est là que je voudrais mourir.

Dieux! qu'un seul jour, éblouissant ma vue, Ce beau soleil me réchauffe le cœur! La Liberté, que de loin je salue, Me crie : Accours, Thrasybule est vainqueur. Partons! partons! la barque est préparée. Mer, en ton sein garde-moi de périr. Laisse ma Muse aborder au Pirée; C'est là, c'est là que je voudrais mourir.

Il est bien doux le ciel de l'Italie,
Mais l'esclavage en obscurcit l'azur.
Vogue plus loin, nocher, je t'en supplie;
Vogue où là-bas renaît un jour si pur.
Quels sont ces flots? quel est ce roc sauvage?
Quel sol brillant à mes yeux vient s'offrir?
La tyrannie expire sur la plage;
C'est là, c'est là que je voudrais mourir.

Daignez au port accueillir un barbare, Vierges d'Athène; encouragez ma voix. Pour vos climats je quitte un ciel avare Où le génie est l'esclave des rois. Sauvez ma lyre, elle est persécutée; Et, si mes chants pouvaient vous attendrir, Mèlez ma cendre aux cendres de Tyrtée: Sous ce beau ciel je suis venu mourir.

### L'IN-OCTAVO-

ET

#### L'IN-TRENTE-DEUX.

Cette chanson a été faite pour servir de Préface à l'édition in-8° de 1828.

#### Air du Carnaval.

Quoi, mes couplets, encore une sottise!
Osez-vous bien paraître in-octavo?
Juge, critique, et docteur de l'Église,
Vont après vous s'acharner de nouveau.
L'in-trente-deux trompait l'œil du myope,
Mais vos défauts vont être tous sentis :
C'est le ciron vu dans un microscope.
Mieux vous allait de rester tout petits,
Petits, petits, oui, petits, tout petits.

- « Quel trait d'orgueil! dira la Calomnie :
- » Ferait-on plus pour des alexandrins?
- » Le chansonnier vise à l'Académie,
- "">» Et veut au Pinde anoblir ses refrains. "
  Viser si haut, malgré cette imposture,
  N'est point mon fait, je vous en avertis.
  Pour conserver vos lettres de roture,
  Mieux vous allait de rester tout petits,
  Petits, petits, oui, petits, tout petits.

Je vois deux sots rendus à leur province :

- « Messieurs, dit l'un, sifflons le troubadour;
- » Il veut des croix, et, pour l'offrir au prince,
- » A son recueil a mis l'habit de cour.
- » Le Roi, dit l'autre, a daigné lui sourire,
- » Même a trouvé ses vers assez gentils.
  » Voyez du Roi ce que vous ferez dire!
  Mieux vous allait de rester tout petits,
  Petits, petits, oui, petits, tout petits.

L'humble format sut plaire à cette classe
Sur qui les arts sèment trop peu de fleurs;
Il se fourrait jusque dans la besace
De l'indigent dont il séchait les pleurs.
A la guinguette instruisant ces recrues,
D'obscurs lauriers j'ai fait large abatis.
Pour rencontrer la Gloire au coin des rues,
Mieux vous allait de rester tout petits,
Petits, petits, oui, petits, tout petits.

Je dois trembler; car, moi qui suis prophète, Je vois de loin l'oubli fondre sur vous. De tant d'échos dont la voix vous répète, L'un meurt, puis l'autre, et puis cent, et puis tous. Déjà mon front sent glisser sa couronne; Comme les miens vos beaux jours sont partis. Pour disparaître au premier vent d'automne, Mieux vous allait de rester tout petits, Petits, petits, oui, petits, tout petits.

#### COUPLETS

SUR

UN PRÉTENDU PORTRAIT DE MOI

MIS EN TÊTE

D'UNE ÉDITION DE MES CHANSONS 6.

1826.

Air : Je loge au quatrième étage.

Petit portrait de fantaisie

Mis en tête de mon recueil,

Penses-tu que par courtoisie

Le monde entier te fasse accueil? (bis.)

Tu peux te parer, si tu l'oses,

D'un laurier modeste et discret;

Tu peux te couronner de roses:

Non, non, tu n'es pas mon portrait.

Jamais je ne me suis fait peindre :
Mais qui donc représentes-tu?
Peut-être un cafard qui sait feindre
Jusqu'au charme de la vertu;
Un petit saint pétri de ruse
Qu'à Mont-Rouge on encenserait.
La bonne enseigne pour ma Muse!
Non, non, tu n'es pas mon portrait.

Ou serais-tu l'auteur tragique Qui calcula, rima, lima Maint rôle bien académique Qu'en vain a réchauffé Talma? Quoi! parer d'une noble image Mes petits vers de cabaret! Pour l'alexandrin quel outrage! Non, non, tu n'es pas mon portrait.

Dans ton masque à mine pincée
Est-ce un vil censeur que je vois,
Rat de cave de la pensée
Qu'il confisque au profit des rois?
J'ai de la fraude en pacotille
Qu'à la barrière on saisirait :
Tu me tiendras lieu d'estampille.
Non, non, tu n'es pas mon portrait.

Mais ta laideur serait la mienne, Que ta gloire y gagnerait peu. Crains même qu'un prêtre ne vienne Saintement te livrer au feu. (bis.) Dans l'avenir je devrais vivre, .

Que de toi l'on se passerait :

Je suis bien mieux peint dans ce livre.

Non, non, tu n'es pas mon portrait.

bis.

### LE GRENIER.

Air du Carnaval de Meissonnier.

Je viens revoir l'asile où ma jeunesse
De la misère a subi les leçons.
J'avais vingt ans, une folle maîtresse,
De francs amis et l'amour des chansons.
Bravant le monde et les sots et les sages,
Sans avenir, riche de mon printemps,
Leste et joyeux je montais six étages.
Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

C'est un grenier, point ne veux qu'on l'ignore. Là fut mon lit bien chétif et bien dur; Là fut ma table; et je retrouve encore Trois pieds d'un vers charbonnés sur le mur. Apparaissez, plaisirs de mon bel âge, Que d'un coup d'aile a fustigés le Temps. Vingt fois pour vous j'ai mis ma montre en gage. Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!



LE CHENIER



Lisette ici doit surtout apparaître, Vive, jolie, avec un frais chapeau : Déjà sa main à l'étroite fenêtre Suspend son châle en guise de rideau. Sa robe aussi va parer ma couchette; Respecte, Amour, ses plis longs et flottants. J'ai su depuis qui payait sa toilette. Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

A table un jour, jour de grande richesse, De mes amis les voix brillaient en chœur, Quand jusqu'ici monte un cri d'allégresse : A Marengo Bonaparte est vainqueur! Le canon gronde; un autre chant commence; Nous célébrons tant de faits éclatants. Les rois jamais n'envahiront la France. Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

Quittons ce toit où ma raison s'enivre.
Oh! qu'ils sont loin ces jours si regrettés!
J'échangerais ce qu'il me reste à vivre
Contre un des mois qu'ici Dieu m'a comptés.
Pour rêver gloire, amour, plaisir, folie,
Pour dépenser sa vie en peu d'instants,
D'un long espoir pour la voir embellie,
Dans un grenier qu'on est bien à vingt ans!

# L'ÉCHELLE DE JACOB.

Air: Ah! si ma dame me voyait!

Lorsqu'un patriarche, en dormant, Vit la plus longue des échelles, Où, de crainte d'user leurs ailes, Les anges montaient lestement Jusqu'aux portes du firmament; Il vit ses fils, quelqu'un l'assure, Sur l'échelle aussi se hisser, Croyant qu'au ciel on fait l'usure. Grand Dieu! le pied va leur glisser!

De ce cri du fils d'Isaac
Sa race ne tient aucun compte.
A l'échelle chaque Hébreu monte,
Fraudant eau-de-vie et tabac,
Des écus rognés dans un sac.
Chargés de bijoux et de traites,
Ils vont d'abord, pour commercer,
Aux anges vendre des lorgnettes.
Grand Dieu! le pied va leur glisser!

Mais Jacob en voit deux ou trois Dont nos désastres font la gloire. Un page leur tient l'écritoire; Ils ont des titres, et, je crois, Des crachats et même des croix. Riches de l'or de cent provinces, Sur leur coffre ils ont fait tracer : « Mont-de-piété pour les princes. » Grand Dieu! le pied va leur glisser!

- « Ah! dit Jacob, des fils si chers
- » Prouvent que Dieu tient sa promesse.
- » Seuls ils font la hausse et la baisse,
- » Ont seuls tous les emprunts ouverts;
- » Mes fils règnent sur l'univers.
- » C'est la peste à qui rien n'échappe;
- » Voyez dix rois les caresser.
- » Ils se font bénir par le pape 7.
- » Grand Dieu! le pied va leur glisser!
- » Qui les suit? c'est un cordon-bleu
- » Qu'en frère chacun d'eux embrasse.
- » Cet homme est-il bien de ma race?
- » Son trois pour cent le prouve un peu,
- » Mais sandis! n'est pas de l'hébreu 8.
- » A mes fils comme il se cramponne!
- » Quoi! pour voir le Jourdain hausser
- » Ils ont assuré la Garonne!
- » Grand Dieu! le pied va leur glisser! »

Tandis qu'il les voit à grands pas Sur l'échelle élever leur course, Vient Satan qui crie : « A la Bourse! » Messieurs, on craint de grands débats. » Bien vite ils regardent en bas. La tète tourne à la séquelle Dont l'orgueil est si haut placé : Le diable a secoué l'échelle. Grand Dieu! le pied leur a glissé!

# LE CHAPEAU DE LA MARIÉE.

AIR:

Demain engagez votre foi;
A l'église allez sans scrupule
Fille trompeuse, oubliez-moi
Pour un époux riche et crédule.
Des roses qui naissaient pour lui
La dime à tort me fut payée;
Mais en retour j'offre aujourd'hui
Le chapeau de la mariée.

Acceptez ces fleurs d'oranger; Qu'à votre voile on les attache. Sous le joug fier de se ranger, Que l'époux dise : Elle est sans tache. L'Amour se plaint, mais c'est tout bas; Mais par vous la Vierge est priée. Allez, on n'arrachera pas Le chapeau de la mariée.

Quand vos sœurs se partageront
Ces fleurs qu'on dit d'heureux augure,
Les garçons vous déroberont
Une plus secrète parure.
La jarretière, pensez-y!
Chez moi vous l'avez oubliée.
Me faudra-t-il la joindre aussi
Au chapeau de la mariée?

La nuit vient; vous poussez deux cris Imités de ce cri si tendre Qu'un jour au cœur le plus épris Votre innocence a fait entendre. Le lendemain l'époux cent fois Raconte à la noce égayée Que l'Hymen s'est piqué les doigts Au chapeau de la mariée.

Le voilà trompé ce mari!
Ah! qu'il le soit bien plus encore.
Dieu! quel fol espoir m'a souri
Quand pour lui l'autel se décore!
Malgré le prêtre et ton serment,
Oui, par tes pleurs justifiée,
Tu viendras payer à l'amant
Le chapeau de la mariée.

# LA MÉTEMPSYCOSE.

Air du vaudeville de la Robe et les Bottes.

Grand partisan de la métempsycose, En philosophe, hier, sur l'oreiller, De mes penchants pour connaître la cause, J'ai mis mon âme en train de babiller. Elle m'a dit : Tu me dois un beau cierge, Car sans mon souffle au néant tu restais; Mais jusqu'à toi je n'arrivai point vierge.

— Ah! mon âme, je m'en doutais, Je m'en doutais, je m'en doutais. bis.

Je m'en souviens, oui, dit-elle, humble lierre, J'ai couronné jadis des fronts joyeux; Puis, échauffant plus subtile matière, Petit oiseau, je saluai les cieux. Dans le bocage, auprès des pastourelles, Je voltigeais, je sautais, je chantais; L'indépendance agrandissait mes ailes.

— Ah! mon âme, je m'en doutais, Je m'en doutais, je m'en doutais.

Je fus Médor, des chiens le plus habile, Qui, d'un aveugle unique et sûr appui,



LA·MÉTEM PSYCOSE

Perrotin Lditeur



Entre ses dents sut prendre une sébile, Guider son maître et mendier pour lui. Utile au pauvre, au riche sachant plaire, Pour nourrir l'un, chez l'autre je quêtais. J'ai fait du bien, puisque j'en ai fait faire.

— Ah! mon âme, je m'en doutais, Je m'en doutais, je m'en doutais.

Puis j'animai la beauté d'une fille.

Que j'étais bien dans ma douce prison!

Mais de mon gîte on s'empare, on le pille;

Tous les Amours y mettent garnison.

En vrais soudards ils y faisaient esclandre;

Et jour et nuit, du coin que j'habitais,

A la maison je voyais le feu prendre.

— Ah! mon âme, je m'en doutais, Je m'en doutais, je m'en doutais.

Sur tes penchants, que mon récit t'éclaire; Mais, dit mon âme, apprends aussi de moi Qu'au ciel un jour ayant osé déplaire, Pour m'en punir, Dieu m'enferma chez toi. Veilles, travaux, artifices de femme, Pleurs, désespoir, et des maux que je tais, Font qu'un poëte est l'enfer pour une âme.

— Ah! mon âme, je m'en doutais, Je m'en doutais, je m'en doutais. bis.

### LES PAUVRES AMOURS.

Air: Jupiter un jour en fureur.

Trois douzaines de Cupidons,
Qu'une actrice a mis sur la paille,
Hier mendiaient, et la marmaille
Les poursuivait de gais lardons.
Chez Lise ils frappent d'un air triste;
Lise répond: Nous sommes sourds.
Quoi! vivrez-vous donc toujours,
Vieux petits culs nus d'Amours?
Allez, Dieu vous assiste! (bis.)

Partout en France on vous fourra.
Vous avez guindé la sculpture,
Vous avez fardé la peinture,
Vous affadissez l'Opéra.
Des Anacréons j'ai la liste;
Ils encombrent ville et faubourgs.
Vous les couronnez toujours,
Vieux petits culs nus d'Amours;
Allez, Dieu vous assiste!

Quittez votre Olympe en débris. Que Mars, Phébus, Bacchus, Minerve



LES PAUVRES AMOURS



Voguent avec vous de conserve;
A Gnide remmenez Cypris.
Les Grâces suivront à la piste,
Phébé guidera votre cours.
Émigrez, mais pour toujours,
Vieux petits culs nus d'Amours;
Allez, Dieu vous assiste!

Emballez avec tous vos dieux

Flore et l'Aurore aux doigts de roses;
Par leur nom appelons les choses,
Les choses n'en plairont que mieux.

Mon cœur à l'amant qui persiste
Se rend bien sans votre secours.

Sans vous j'aimerai toujours,

Vieux petits culs nus d'Amours;

Allez, Dieu vous assiste!

En leur fermant la porte au nez,
Parlait ainsi la tendre Lise,
Quand près d'eux passe une marquise
Dont à peine ils sont les aînés.
La dame, quoique moraliste,
Leur dit: Rendez-moi mes beaux jours.
Dans ma chambre et pour toujours,
Chers petits culs nus d'Amours 9,
Venez; Dieu vous assiste! (bis.)

# A M. GOHIER,

DERNIER PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE,

QUI M'AVAIT ADRESSÉ UNE CHANSON DONT LE REFRAIN EST :

Fouette! fouette! Chante toujours; ne t'endors pas.

1825.

Air du vaudeville des Chevilles de maitre Adam.

Oui, je dormais sur un petit volume Qui me vaudra d'être encore étrillé, Lorsqu'en flatteur le bout de votre plume, Me chatouillant, m'a soudain réveillé. Je me suis dit : C'est présage céleste; Les mauvais jours seraient-ils donc passés? Car je ne sais si quelque fouet nous reste, Mais jusqu'ici c'est nous qu'on a fessés.

Tout gai frondeur, semant le ridicule,
Ne peut chez nous qu'en recueillir du mal.
Notre empereur portait longue férule,
Puis est venu le martinet royal;
Et puis le knout, et puis les fils d'Ignace,
Dont tous les fouets contre nous sont dressés.
Dieu soit béni! mais, s'il ne nous fait grâce,
Les chansonniers seront toujours fessés.

J'ai bien reçu ma part des étrivières!
Grippe-Minaud m'en donna pour trois mois.
En refaisant des nœuds à ses lanières,
Il me poursuit encor d'un œil sournois.
Si de Tartufe on n'entend les trois messes,
Si pour les grands l'encens ne brûle assez,
C'est fait de nous! nos seigneurs les Jean-fesses
Aiment à voir les bonnes gens fessés.

Vous qui chantez comme on chante au bel âge 10, Des rois, des saints, ne plaisantez donc pas; Ou, trop enclin au joyeux persiflage, Vivez longtemps, allez bien tard là-bas. Car en enfer on marque votre place; Des noirs démons les bras sont retroussés. Vous et Collé, même aussi votre Horace, Ensemble un jour vous serez tous fessés.

#### LE SACRE

# 

AIR: Du beau Tristan (de Beauplan).

Français, que Reims a réunis, Criez : Montjoie et Saint-Denis! On a refait la sainte ampoule, Et, comme au temps de nos aïeux, Des passereaux lâchés en foule Dans l'église volent joyeux <sup>12</sup>. D'un joug brisé ces vains présages Font sourire sa majesté.

Le peuple s'écrie : Oiseaux, plus que nous soyez sages ; Gardez bien, gardez bien votre liberté. (bis.)

Puisqu'aux vieux us on rend leurs droits,
Moi, je remonte à Charles-Trois.
Ce successeur de Charlemagne
De Simple mérita le nom;
Il avait couru l'Allemagne
Sans illustrer son vieux pennon.
Pourtant à son sacre on se presse:
Oiseaux et flatteurs ont chanté.

Le peuple s'écrie : Oiseaux, point de folle allégresse; Gardez bien, gardez bien votre liberté.

Chamarré de vieux oripeaux,
Ce roi, grand avaleur d'impôts,
Marche entouré de ses fidèles,
Qui tous, en des temps moins heureux,
Ont suivi les drapeaux rebelles
D'un usurpateur généreux.
Un milliard les met en haleine:
C'est peu pour la fidélité.

Le peuple s'écrie : Oiseaux, nous payons notre chaîne ; Gardez bien, gardez bien votre liberté.

Aux pieds de prélats cousus d'or, Charles dit son *Confiteor*. On l'habille, on le baise, on l'huile, Puis, au bruit des hymnes sacrés, Il met la main sur l'Évangile. Son confesseur lui dit : « Jurez.

- » Rome, que l'article concerne 13,
- » Relève d'un serment prêté. »

Le peuple s'écrie : Oiseaux, voilà comme on gouverne; Gardez bien, gardez bien votre liberté.

De Charlemagne, en vrai luron, Dès qu'il a mis le ceinturon, Charles s'étend sur la poussière. Roi! crie un soldat, levez-vous!

- « Non, dit l'évêque; et, par saint Pierre,
- » Je te couronne : enrichis-nous.
- » Ce qui vient de Dieu vient des prêtres.
- » Vive la légitimité! »

Le peuple s'écrie : Oiseaux, notre maître a des maîtres, Gardez bien, gardez bien votre liberté.

Oiseaux, ce roi miraculeux Va guérir tous les scrofuleux. Fuyez, vous qui, de son cortége, Dissipez seuls l'ennui mortel : Vous pourriez faire un sacrilége En voltigeant sur cet autel. Des bourreaux sont les sentinelles Que pose ici la piété.

Le peuple s'écrie : Oiseaux, nous envions vos ailes; Gardez bien, gardez bien votre liberté. (bis.)

# LE CONVOI DE DAVID14.

Air de Roland.

Non, non, vous ne passerez pas, Crie un soldat sur la frontière, A ceux qui de David, hélas! Rapportaient chez nous la poussière. — Soldat, disent-ils dans leur deuil, Proscrit-on aussi sa mémoire? Quoi! vous repoussez son cercueil, Et vous héritez de sa gloire!

#### CHOEUR.

Fût-il privé de tous les biens, Eût-il à trembler sous un maître, Heureux qui meurt parmi les siens Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

Non, non, vous ne passerez pas,
Dit le soldat avec furie.

— Soldat, ses yeux jusqu'au trépas
Se sont tournés vers la patrie.
Il en soutenait la splendeur
Du fond de l'exil qui l'honore;
C'est par lui que notre grandeur
Sur la toile respire encore.

#### CHOEUR.

Fût-il privé de tous les biens, Eût-il à trembler sous un maître, Heureux qui meurt parmi les siens Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

Non, non, vous ne passerez pas, Redit plus bas la sentinelle.

— Le peintre de Léonidas

Dans la liberté n'a vu qu'elle.

On lui dut le noble appareil 15

Des jours de joie et d'espérance,

Où les beaux-arts à leur réveil

Fêtaient le réveil de la France.

#### CHOEUR.

Fût-il privé de tous les biens, Eût-il à trembler sous un maître, Heureux qui meurt parmi les siens Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

Non, non, vous ne passerez pas,
Dit le soldat; c'est ma consigne.

— Du plus grand de tous les soldats
Il fut le peintre le plus digne.
A l'aspect de l'aigle si fier,
Plein d'Homère et l'âme exaltée,
David crut peindre Jupiter,
Hélas! il peignait Prométhée.

CHOEUR.

Fût-il privé de tous les biens,
Eût-il à trembler sous un maître,
Heureux qui meurt parmi les siens
Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

Non, non, vous ne passerez pas,
Dit le soldat, devenu triste.

— Le héros après cent combats
Succombe, et l'on proscrit l'artiste.
Chez l'étranger la mort l'atteint :
Qu'il dut trouver sa coupe amère!
Aux cendres d'un génie éteint,
France, tends les bras d'une mère.

CHOÈUR.

Fût-il privé de tous les biens, Eût-il à trembler sous un maître, Heureux qui meurt parmi les siens Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

Non, non, vous ne passerez pas,
Dit la sentinelle attendrie.

— Eh bien! retournons sur nos pas.
Adieu, terre qu'il a chérie!
Les arts ont perdu le flambeau
Qui fit pâlir l'éclat de Rome.
Allons mendier un tombeau
Pour les restes de ce grand homme.





ASSINFINITER PETTES

\_ 170 mol 1-

CHOEUR.

Fût-il privé de tous les biens, Eût-il à trembler sous un maître, Heureux qui meurt parmi les siens Aux bords sacrés (bis) qui l'ont vu naître! (bis.)

## LES INFINIMENT PETITS,

0 U

#### LA GÉRONTOCRATIE.

Air : Ainsi jadis un grand prophète.

J'ai foi dans la sorcellerie.
Or un grand sorcier l'autre soir
M'a fait voir de notre patrie
Tout l'avenir dans un miroir.
Quelle image désespérante!
Je vois Paris et ses faubourgs :
Nous sommes en dix-neuf cent trente,
Et les barbons règnent toujours.

Un peuple de nains nous remplace; Nos petits-fils sont si petits, Qu'avec peine dans cette glace, Sous leurs toits je les vois blottis. La France est l'ombre du fantôme De la France de mes beaux jours. Ce n'est qu'un tout petit royaume; Mais les barbons règnent toujours.

Combien d'imperceptibles êtres!

De petits jésuites bilieux!

De milliers d'autres petits prêtres

Qui portent de petits bons dieux!

Béni par eux, tout dégénère;

Par eux la plus vieille des cours

N'est plus qu'un petit séminaire;

Mais les barbons règnent toujours.

Tout est petit, palais, usines,
Sciences, commerce, beaux-arts.
De bonnes petites famines
Désolent de petits remparts.
Sur la frontière mal fermée,
Marche, au bruit de petits tambours,
Une pauvre petite armée;
Mais les barbons règnent toujours.

Enfin le miroir prophétique, Complétant ce triste avenir, Me montre un géant hérétique Qu'un monde a peine à contenir. Du peuple pygmée il s'approche, Et, bravant de petits discours, Met le royaume dans sa poche; Mais les barbons règnent toujours.





LE CHASSEUR ET LA LAITIÈRE

---

# LE CHASSEUR ET LA LAITIÈRE.

AIR:

L'alouette à peine éveillée
Chante l'aurore d'un beau jour;
Suis le chasseur sous la feuillée,
Laitière; il parlera d'amour.
Dans la rosée allons, ma chère,
Cueillir pour toi fleurs du printemps.
— Non, beau chasseur, je crains ma mère.
Je ne veux pas perdre mon temps.

Ta mère et sa chèvre fidèle
Sont loin derrière ce coteau.
Écoute une chanson nouvelle
Qui vient des dames du château.
Fille qui la peut faire entendre
Doit fixer les plus inconstants.
— Chasseur, j'en sais une aussi tendre.
Je ne veux pas perdre mon temps.

Pour la dire apprends l'aventure Du spectre d'un baron jaloux, Entraînant à sa sépulture La beauté dont il fut l'époux. Ce récit, quand la nuit est noire, Fait frissonner les assistants. — Chasseur, je connais cette histoire. Je ne veux pas perdre mon temps.

Je puis t'enseigner des prières
Pour charmer la fureur des loups,
Ou pour conjurer des sorcières
L'œil malfaisant tourné vers nous.
Crains qu'une vieille, en sa misère,
Ne jette un sort sur ton printemps.
— Chasseur, n'ai-je pas un rosaire?
Je ne veux pas perdre mon temps.

Eh bien! vois cette croix qui brille;
Compte ses rubis précieux.
Sur le sein d'une jeune fille
Elle attirerait tous les yeux.
Prends-la malgré ce qu'elle coûte;
Mais songe au prix que j'en attends!
— Qu'elle est belle! ah! je vous écoute.
Ce n'est pas là perdre mon temps.

#### BONSOIR.

#### COUPLETS

A M. LAISNEY, IMPRIMEUR A PÉRONNE 16.

Air de la République.

Mon cher Laisney, trinquons, trinquons encore A nos beaux jours promptement écoulés. Comme ils sont loin les feux de notre aurore! Que de plaisirs avec eux envolés! Mais de regrets faut-il qu'on se repaisse? Non; la gaîté nourrit encor l'espoir. Mon vieil ami, quand pour nous le jour baisse, Souhaitons-nous un gai bonsoir.

Cinquante années ont passé sur ta tête;
J'ai de bien près cheminé sur tes pas.
Mais ces hivers ont eu leurs jours de fête;
Tout ne fut point aquilons et frimas.
Aurions-nous mieux employé la jeunesse,
Vécu moins vite avec un riche avoir?
Mon vieil ami, quand pour nous le jour baisse,
Souhaitons-nous un gai bonsoir.

Dans l'art des vers c'est toi qui fus mon maître : Je t'effaçai sans te rendre jaloux. Si les seuls fruits que pour nous Dieu fit naître Sont des chansons, ces fruits sont assez doux. Dans nos refrains que le passé renaisse; L'Illusion nous rendra son miroir. Mon vieil ami, quand pour nous le jour baisse, Souhaitons-nous un gai bonsoir.

Reposons-nous; car les Amours, sans doute,
Pour qui jadis nous avons tant marché,
Nous crîraient tous, s'ils nous trouvaient en route:
Allez dormir, le soleil est couché.
Mais l'Amitié, l'ombre fût-elle épaisse,
Vient allumer nos lampes pour y voir.
Mon vieil ami, quand pour nous le jour baisse,
Souhaitons-nous un gai bonsoir.

LE

#### MISSIONNAIRE DE MONT-ROUGE.

POUR LA FÊTE DE MARIE \*\*\*.

1826.

( C'est un dindon qui est censé parler.)

AIR: Allez-vous-en, gens de la noce.

Ave, Maria! ma voisine, Que le ciel daigne vous toucher! Mont-Rouge, où l'Esprit saint domine, M'envoie ici pour vous prêcher. On exalte en vain votre grâce, Votre gaîté, vos heureux goûts.

Glous! glous! glous! glous! (bis.)
Reconnaissez la voix d'Ignace :
Pleurez et convertissez-vous.

Vous applaudissez aux lumières D'un siècle aveugle et perverti; Votre raison ne se plaît guères Qu'avec Voltaire et son parti. Ah! préférez à leur audace L'esprit d'un frère coupe-choux.

Glous! glous! glous! glous! (bis.)
Reconnaissez la voix d'Ignace :
Pleurez et convertissez-vous.

Les arts vous tiennent sous le charme, Phébus pour vous prend son archet; Mais leur gloire aussi nous alarme : Demandez à l'ami Franchet <sup>17</sup>. Aigles et cygnes, quoi qu'on fasse, Sont toujours de méchants ragoûts.

Glous! glous! glous! glous! (bis.)
Reconnaissez la voix d'Ignace :
Pleurez et convertissez-vous.

Cessez de vanter l'industrie Dont votre époux soutient l'honneur. Vous croyez qu'il sert la patrie, Que du travail naît le bonheur; Mais au peuple on rend la besace Pour qu'il dépende encor de nous. Glous! glous! glous! glous! (bis.) Reconnaissez la voix d'Ignace : Pleurez et convertissez-vous.

Vous êtes surtout bienfaisante,
Le pauvre au pauvre le redit;
Mais la bonté reste impuissante
Lorsqu'on est chez nous sans crédit.
Voici les parts qu'il faut qu'on fasse :
A nous l'or, aux pauvres les sous.

Glous! glous! glous! glous! (bis.)
Reconnaissez la voix d'Ignace :
Pleurez et convertissez-vous.

Grâce à tous les gens de ma robe
Qui sont martyrs en ces bas lieux,
Souffrez qu'à l'enfer je dérobe
Votre âme si digne des cieux.
Avant peu, si Dieu nous fait grâce,
On rôtira d'autres que nous.

Glous! glous! glous! glous! (bis.) Reconnaissez la voix d'Ignace : Pleurez et convertissez-vous.

Oui, Marie, en vain l'on se moque Du pauvre père de la foi; Vos beaux esprits, que je provoque, A table plairaient moins que moi. Qu'à la vôtre on me donne place,
J'embellirai ce jour si doux.
Glous! glous! glous! glous! (bis.)
De truffes parfumez Ignace:
Riez et divertissez-vous.

#### COUPLETS

SUR

## LA JOURNÉE DE WATERLOO.

Air: Muse des bois et des accords champêtres.

De vieux soldats m'ont dit : « Grâce à ta Muse,

- » Le peuple enfin a des chants pour sa voix.
- » Ris du laurier qu'un parti te refuse;
- » Consacre encor des vers à nos exploits.
- » Chante ce jour qu'invoquaient des perfides,
- » Ce dernier jour de gloire et de revers. »
- J'ai répondu, baissant des yeux humides : Son nom jamais n'attristera mes vers.

Qui, dans Athène, au nom de Chéronée Mêla jamais des sons harmonieux? Par la fortune Athènes détrônée Maudit Philippe, et douta de ses dieux. Un jour pareil voit tomber notre empire, Voit l'étranger nous rapporter des fers, Voit des Français làchement leur sourire. Son nom jamais n'attristera mes vers.

Périsse enfin le géant des batailles!
Disaient les rois : peuples, accourez tous.
La Liberté sonne ses funérailles;
Par vous sauvés, nous régnerons par vous.
Le géant tombe, et ces nains sans mémoire
A l'esclavage ont voué l'univers.
Des deux côtés ce jour trompa la Gloire.
Son nom jamais n'attristera mes vers.

Mais quoi! déjà les hommes d'un autre âge, De ma douleur se demandent l'objet. Que leur importe en effet ce naufrage? Sur le torrent leur berceau surnageait. Qu'ils soient heureux! leur astre qui se lève, Du jour funeste efface les revers. Mais, dût ce jour n'être plus qu'un vain rêve, Son nom jamais n'attristera mes vers.

#### COUPLET

ÉCRIT SUR L'ALBUM DE MADAME AMÉDÉE DE V...

AIR: .

Que bien longtemps cet album vous redise Qu'un chansonnier tendre, mais déjà vieux, Trouvant en vous bonté, grâce, franchise, Fut un moment la dupe de vos yeux. Quoi! par amour? Non : il n'y doit plus croire. Mais, las! il prit, par vous trop bien flatté, Pour un sourire de la gloire Le sourire de la beauté.

#### ORAISON FUNÈBRE

DE

### TURLUPIN.

Am: C'est à boire, à boire, à boire, etc.

Il meurt, et la joie expire! Il meurt, lui qui si souvent Nous a fait mourir de rire A son théâtre en plein vent! Il nous charmait à toute heure, Ah!

Soit en Gille, soit en Scapin. Que l'on pleure, pleure, pleure Au convoi de Turlupin.

Sans daigner le reconnaître,
Notre siècle si profond
A vu Socrate renaître
Sous l'habit de ce bouffon.
Pour que son nom lui survive,

Ah!

Prends, Clio, prends ton calepin. Qu'on écrive, écrive, écrive L'histoire de Turlupin.

Culot d'une sainte abbesse Et d'un prélat respecté, Turlupin de sa noblesse Ne tirait point vanité. Il ne pouvait voir sans rire,

Ah!

Ses aïeux cités dans Turpin. Qu'on admire, admire, admire Le bon sens de Turlupin.

D'abord il prit la Bastille, Fut soldat, et puis blessé, Vint jouer à la Courtille, Par la misère engraissé. La gaîté fut sa recette, Ah!

Sa poudre de prelinpinpin. Qu'on achète, achète Le secret de Turlupin.

Doux censeur des grandeurs fausses, Aux pauvres, ses bons amis, En rafistolant ses chausses, Il disait, pauvre et mal mis : Au vrai bonheur puisqu'il mène,

Ah!

Le sabot vaut bien l'escarpin. Que l'on prenne, prenne, prenne Des leçons de Turlupin.

- Du roi viens voir la personne.
- Non, répondit-il, non pas.
  Otera-t-il sa couronne
  Quand je mettrai chapeau bas?
  Ma foi, s'il faut crier vive!

Ah!

Vive l'ami qui cuit mon pain! Que l'on suive, suive, suive L'exemple de Turlupin.

Chante au peuple des dimanches
Les vainqueurs pour dix écus.
Moi, déshonorer mes planches!
Non, dit-il, gloire aux vaincus!

— En prison suis-nous donc vite. — Ah!

Je vous suis, monsieur de Crispin. Qu'on imite, imite, imite Ce beau trait de Turlupin.

Veux-tu qu'Ignace t'assiste? — Non, fi de ces noirs manteaux! Entre eux et nous il existe Rivalité de tréteaux. Ton Dieu, Marie Alacoque,

Ah!

N'est pas plus mon dieu que Jupin. Qu'on invoque, invoque, invoque Le dieu du bon Turlupin.

Messieurs, honorons la cendre De qui n'eut qu'un seul défaut. Sa mère était chaude et tendre, Turlupin fut tendre et chaud. Il eût de la pomme d'Ève,

Ah!

Croqué jusqu'au dernier pepin. Qu'on élève, élève, élève Une tombe à Turlupin.





155 DEUX 845 AVIDERS

# A MADEMOISELLE \*\*\*\*,

EN LUI ENVOYANT

MES DERNIÈRES CHANSONS.

AIR: Muse des bois, etc.

Accueillez-les ces chansons où ma Muse Vous peint l'Amour tout prêt à m'échapper; Vante la Gloire, ombre qui nous abuse, Qu'un jour produit, qu'un jour peut dissiper. L'un est pour vous un dieu sans importance, L'autre séduit votre esprit hasardeux. Quant à l'Amour, moi je soutiens, Hortense, Qu'il est encor le moins trompeur des deux.

### LES DEUX GRENADIERS.

AVRIL 1814.

Air: Guide mes pas, o Providence! (des Deux Journées.)

PREMIER GRENADIER.

A notre poste on nous oublie. Richard, minuit sonne au château.

DEUXIÈME GRENADIER.

Nous allons revoir l'Italie. Demain, adieu Fontainebleau!

11.

PREMIER GRENADIER.

Par le ciel! que j'en remercie, L'île d'Elbe est un beau climat.

DEUXIÈME GRENADIER.

Fût-elle au fond de la Russie, Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat.

#### ENSEMBLE.

Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat, Suivons un vieux soldat. (bis.)

DEUXIÈME GRENADIER.

Qu'elles sont promptes les défaites!
Où sont Moscou, Wilna, Berlin?
Je crois voir sur nos baïonnettes
Luire encor les feux du Kremlin.
Et, livré par quelques perfides,
Paris coûte à peine un combat!
Nos gibernes n'étaient pas vides.
Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat.

#### PREMIER GRENADIER.

Chacun nous répète : Il abdique. Quel est ce mot? Apprends-le-moi. Rétablit-on la république?

DEUXIÈME GRENADIER.

Non, puisqu'on nous ramène un roi. L'empereur aurait cent couronnes, Je concevrais qu'il les cédât; Sa main en faisait des aumônes. Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat. PREMIÉR GRENADIER.

Une lumière, à ces fenêtres, Brille à peine dans le château.

DEUXIÈME GRENADIER.

Les valets à nobles ancêtres
Ont fui, le nez dans leur manteau.
Tous, dégalonnant leurs costumes,
Vont au nouveau chef de l'état
De l'aigle mort vendre les plumes.
Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat.

PREMIER GRENADIER.

Des maréchaux, nos camarades, Désertent aussi gorgés d'or.

DEUXIÈME GRENADIER.

Notre sang paya tous leurs grades;
Heureux qu'il nous en reste encor!
Quoi! la Gloire fut en personne
Leur marraine un jour de combat 18,
Et le parrain on l'abandonne!
Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat.

PREMIER GRENADIER.

Après vingt-cinq ans de services J'allais demander du repos.

DEUXIÈME GRENADIER.

Moi, tout couvert de cicatrices, Je voulais quitter les drapeaux. Mais quand la liqueur est tarie, Briser le vase est d'un ingrat. Adieu femme, enfants et patrie! Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat.

#### ENSEMBLE.

Vieux grenadiers, suivons un vieux soldat, Suivons un vieux soldat. (bis.)

## LE PÈLERINAGE DE LISETTE.

Air: Babababalancez-vous donc.

A Notre-Dame de Liesse
Allons, me dit Lisette un jour.
J'ai peu de foi, je le confesse;
Mais Lise, malgré plus d'un tour,
Ferait tout croire à mon amour.
Ami, notre joyeux ménage
Scandalise le voisinage.
Prenons, dit-elle, prenons donc,
Pour aller en pèlerinage,
Prenons, dit-elle, prenons donc
Coquilles, rosaire et bourdon.

Dame Sorbonne, ajoute Lise, Remonte sur ses grands chevaux. Nos ducs vont bâiller à l'église, Et nos philosophes nouveaux Se sont faits tant soit peu dévots. Chaque siècle a son amusette:
Nous édifirons la Gazette.
Prenons, mon ami, prenons donc,
Pour qu'on dise sainte Lisette,
Prenons, mon ami, prenons donc
Coquilles, rosaire et bourdon.

Voilà les pèlerins en route.

A pied nous chantons en marchant.

A chaque auberge, quoi qu'il coûte,
Nouveau repas et nouveau chant;
Partout trinquant, partout couchant.
Le dieu qui d'Aï nous asperge
Sourit sous des rideaux de serge.

Ma Lisette, prenions-nous donc,
Pour mener l'Amour à l'auberge,
Ma Lisette, prenions-nous donc
Coquilles, rosaire et bourdon?

Aux pieds de la Vierge des vierges, A genoux enfin nous voilà. Vient un diacre allumer nos cierges; Lise se dit : A Loyola Je veux souffler cet abbé-là. Je me fàche, et de ses poursuites Lui montre, hélas! les tristes suites. Quoi! volage, preniez-vous donc, Pour vous mettre à dos les jésuites, Quoi! volage, preniez-vous donc, Coquilles, rosaire et bourdon? Mais à souper Lise l'attire,
Le fait boire, jurer, chanter.
De l'enfer il se prend à rire;
Du pape il ose plaisanter,
Moi, je m'endors à l'écouter.
A mon réveil, Dieu! le peindrai-je
Abjurant ses goûts de collége?...
Ah! traîtresse, vous preniez donc,
Pour les plaisirs du sacrilége,
Ah! traîtresse, vous preniez donc
Coquilles, rosaire et bourdon?

Des beaux miracles de Liesse
Je garde un triste souvenir.
Notre abbé dit messe sur messe,
Et, Dieu l'aidant à parvenir,
Archevêque il veut nous bénir.
Sainte Lisette par famine
Quelque jour se fera béguine.
Prenez, grisettes, prenez donc
Des leçons de la pèlerine;
Prenez, grisettes, prenez donc
Coquilles, rosaire et bourdon.

### ENCORE DES AMOURS.

AIR:

Je me disais: Tous les dieux du bel âge M'ont délaissé; me voilà seul et vieux. Adieu l'espoir que leur troupe volage M'avait donné de me fermer les yeux! Je le disais, lorsqu'une enchanteresse Vient et d'un mot ravit mes sens troublés. Ah! c'est encor quelque beauté traîtresse: Tous les Amours ne sont pas envolés.

Oui, c'est encor quelque sujet de peine;
Mais du repos je suis si fatigué!
Lorsqu'à trente ans je pliais sous ma chaîne,
Plus malheureux, pourtant j'étais plus gai.
Le ciel m'envoie une reine nouvelle;
Combien d'attraits les siens m'ont rappelés!
Roses d'automne, effeuillez-vous pour elle :
Tous les Amours ne sont pas envolés.

Mes yeux encore ont des pleurs à répandre; Ma voix encore a des chants amoureux. Aimons, chantons. La beauté vient m'apprendre Λ triompher des hivers rigoureux. Tout me sourit : les fleurs brillent plus belles, Les jours plus purs, les cieux plus étoilés. Dans l'air plus doux j'entends battre des ailes. Tous les Amours ne sont pas envolés.

### LA MORT DU DIABLE.

Am du Vilain

Du miracle que je retrace

Dans ce récit des plus succincts,

Rendez gloire au grand saint Ignace,

Patron de tous nos petits saints.

Par un tour, qui serait infâme

Si les saints pouvaient avoir tort,

Au diable il a fait rendre l'âme. (bis.)

Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

Satan, l'ayant surpris à table,
Lui dit: Trinquons, ou sois honni.
L'autre accepte, mais verse au diable
Dans son vin un poison béni.
Satan boit, et, pris de colique,
Il jure, il grimace, il se tord;
Il crève comme un hérétique. (bis.)
Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

Il est mort! disent tous les moines;
On n'achètera plus d'agnus.
Il est mort! disent les chanoines;
On ne paîra plus d'oremus.
Au conclave on se désespère:
Adieu puissance et coffre-fort!
Nous avons perdu notre père. (bis.)
Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

L'amour sert bien moins que la crainte; Elle nous comblait de ses dons. L'intolérance est presque éteinte; Qui rallumera ses brandons? A notre joug si l'homme échappe, La vérité luira d'abord : Dieu sera plus grand que le pape. (bis.) Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

Ignace accourt: Que l'on me donne,
Leur dit-il, sa place et ses droits.
Il n'épouvantait plus personne;
Je ferai trembler jusqu'aux rois.
Vols, massacres, guerres ou pestes,
M'enrichiront du sud au nord.
Dieu ne vivra que de mes restes. (bis.)
Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

Tous de s'écrier : Ah! brave homme! Nous te bénissons dans ton fiel. Soudain son ordre, appui de Rome, Voit sa robe effrayer le ciel. Un chœur d'anges, l'âme contrite, Dit : Des humains plaignons le sort; De l'enfer saint Ignace hérite. (bis.) Le diable est mort, le diable est mort. (ter.)

### LE PRISONNIER DE GUERRE.

AIR: Chante, chante, troubadour, chante (de Romagnési).

Marie, enfin quitte l'ouvrage,
Voici l'étoile du berger.

— Ma mère, un enfant du village
Languit captif chez l'étranger:
Pris sur mer, loin de sa patrie,
Il s'est rendu, mais le dernier.

File, file, pauvre Marie, Pour secourir le prisonnier; File, file, pauvre Marie, File, file pour le prisonnier.

Tu le veux, ma lampe s'allume.
Eh quoi! ma fille, encor des pleurs!
— D'ennui, ma mère, il se consume;
L'Anglais insulte à ses malheurs.
Tout jeune, Adrien m'a chérie;
Il égayait notre foyer.

File, file, pauvre Marie, Pour secourir le prisonnier; File, file, pauvre Marie, File, file pour le prisonnier.

Pour lui je filerais moi-même,
Mon enfant; mais j'ai tant vieilli!
— Envoyez à celui que j'aime
Tout le gain par moi recueilli.
Rose à sa noce en vain me prie:
Dieu! j'entends le ménétrier!

File, file, pauvre Marie, Pour secourir le prisonnier; File, file, pauvre Marie, File, file pour le prisonnier.

Plus près du feu file, ma chère; La nuit vient refroidir le temps. — Adrien, m'a-t-on dit, ma mère, Gémit dans des cachots flottants. On repousse la main flétrie Qu'il étend vers un pain grossier.

File, file, pauvre Marie, Pour secourir le prisonnier; File, file, pauvre Marie, File, file pour le prisonnier.

Ma fille, j'ai naguère encore. Rèvé qu'il était ton époux. Même avant la trentième aurore Mes rèves s'accomplissent tous. — Quoi! l'herbe à peine refleurie Verra le retour du guerrier!

File, file, pauvre Marie,
Pour secourir le prisonnier;
File, file, pauvre Marie,
File, file pour le prisonnier.

### LE PAPE MUSULMAN.

Air: Eh! ma mère, est-ce que j'sais ça?

Jadis voyageant pour Rome,
Un pape, né sous le froc,
Pris sur mer, fut, le pauvre homme,
Mené captif à Maroc.
D'abord il tempête, il sacre,
Reniant Dieu bel et bien.
— Saint-Père, lui dit son diacre,
Vous vous damnez comme un chien.

Sur un pal que l'on aiguise Croyant déjà qu'on le met, Le fondement de l'église Dit : Invoquons Mahomet. Ce prophète en vaut bien d'autres; Je me fais son paroissien. — Saint-Père, au nez des apôtres Vous vous damnez comme un chien.

Aye! aye! on le circoncise.

Le voilà bon musulman,

Sinon parfois qu'il se grise

Avec un coquin d'iman.

Il fait de sa vieille Bible

Un usage peu chrétien.

— Saint-Père, c'est trop risible;

Vous vous damnez comme un chien.

En vrai corsaire il s'équipe;
Pour le Croissant il combat,
Prend le sorbet et la pipe;
Dans un harem il s'ébat.
Près des femmes qu'il capture,
Voyez donc ce grand vaurien!
— Saint-Père, quelle posture!
Vous vous damnez comme un chien.

A Maroc survient la peste; Soudain fuit notre forban, Qui dans Rome, d'un air leste, Rentre avec son beau turban.

- Souffrez qu'on vous rebaptise.
- . Non, dit-il, ça n'y fait rien.
- Saint-Père, quelle bêtise!-Vous vous damnez comme un chien.

Depuis, frondant nos mystères,
Ce renégat enragé
Veut vider les monastères,
Veut marier le clergé.
Sous lui l'église déchue
Ne brûle juif ni païen.
— Saint-Père, Rome est fichue;
Vous vous damnez comme un chien.

#### LE DAUPHIN.

CONTE.

Am du Carnaval.

Du bon vieux temps souffrez que je vous parle.
Jadis Richard, troubadour renommé,
Eut pour roi Jean, Louis, Philippe ou Charle,
Ne sais lequel; mais il en fut aimé.
D'un gros dauphin on fètait la naissance;
Richard à Blois était depuis un jour.
Il apprit là le bonheur de la France.
Pour votre roi chantez, gai troubadour!
Chantez, chantez, jeune et gai troubadour!

La harpe en main, Richard vient sur la place. Chacun lui dit : Chantez notre garçon. Dévotement à la Vierge il rend grâce, Puis au dauphin consacre une chanson. On l'applaudit : l'auteur était en veine. Mainte beauté le trouve fait au tour, Disant tout bas : Il doit plaire à la reine. Pour votre roi chantez, gai troubadour! Chantez, chantez, jeune et gai troubadour!

Le chant fini, Richard court à l'église.

Qu'y va-t-il faire? il cherche un confesseur;

Il en trouve un, gros moine à barbe grise,

Des mœurs du temps inflexible censeur.

— Ah! sauvez-moi des flammes éternelles!

Mon père, hélas! c'est un vilain séjour.

— Qu'avez-vous fait? — J'ai trop aimé les belles.

Pour votre roi chantez, gai troubadour!

Chantez, chantez, jeune et gai troubadour!

Le grand malheur, mon père, c'est qu'on m'aime.

— Parlez, mon fils; expliquez-vous enfin.

— J'ai fait, hélas! narguant le diadème,
Un gros péché, car j'ai fait un dauphin.
D'abord le moine a la mine ébahie;
Mais il reprend : Vous êtes bien en cour?
Pourvoyez-nous d'une riche abbaye.
Pour votre roi chantez, gai troubadour!
Chantez, chantez, jeune et gai troubadour!

Le moine ajoute : Eût-on fait à la reine Un prince ou deux, on peut être sauvé. Parlez de nous à notre souveraine;
Allez, mon fils, vous direz cinq Ave.
Richard absous, gagnant la capitale,
Au nouveau-né voit prodiguer l'amour.
Vive à jamais notre race royale!
Pour votre roi chantez, gai troubadour!
Chantez, chantez, jeune et gai troubadour!

## LE PETIT HOMME ROUGE 19.

1826.

Air: C'est le gros Thomas.

Foin des mécontents!

Comme balayeuse on me loge,
Depuis quarante ans,
Dans le château, près de l'horloge.
Or, mes enfants, sachez
Que là, pour mes péchés,
Du coin, d'où le soir je ne bouge,
J'ai vu le petit homme rouge.
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

Vous figurez-vous Ce diable habillé d'écarlate?



LE PETIT HOMME ROUGE

Perrotin, Editeur.



Bossu, louche et roux,
Un serpent lui sert de cravate.
Il a le nez crochu;
Il a le pied fourchu;
Sa voix rauque en chantant présage
Au château grand remû-ménage.
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

Je le vis, hélas!
En quatre-vingt-douze apparaître.
Nobles et prélats
Abandonnaient notre bon maître.
L'homme rouge venait
En sabots, en bonnet.
M'endormais-je un peu sur ma chaise,
Il entonnait la Marseillaise.
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

Mais lui bientôt par la gouttière
Revint m'effrayer
Pour ce bon monsieur Robespierre.
Lors il était poudré <sup>20</sup>,
Parlait mieux qu'un curé,
Ou, comme riant de lui-même,
Chantait l'hymne à l'Étre suprême.
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

Plus n'y pensais, lorsque sa vue,
Du bon Empereur
M'annonça la chute imprévue.
En toque il avait mis
Vingt plumets ennemis,
Et chantait au son d'une vielle
Vive Henri-Quatre et Gabrielle!
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

Soyez donc instruits,
Enfants, mais qu'ailleurs on l'ignore,
Que depuis trois nuits
L'homme rouge apparaît encore.
Riant d'un air moqueur,
Il chante comme au chœur,
Baise la terre, et puis ensuite
Met un grand chapeau de jésuite.
Saints du paradis,
Priez pour Charles-Dix.

#### LE MARIAGE DU PAPE.

AIR du Méléagre champenois.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Ainsi chantait un fou que je crois sage, Sinon qu'en pape il s'érigeait un jour, Disant : Corbleu! tâtons du mariage; Pour le clergé sanctifions l'amour.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Oui, je suis Pape, et prends femme qui m'aime. Chantons! dansons! bonne chère et bon vin! Faisons la noce, et qu'avant neuf mois même, Mon premier-né soit tenu par Calvin. Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Sur l'Évangile on a fait un long somme; Réveillons-nous, desservants du saint lieu. Pour nous sauver quand un Dieu s'est fait homme, De son vicaire on osait faire un Dieu!

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Ayons des mœurs, pour sauver du naufrage L'église en butte à tous nos ennemis; Mais, par réforme usant du mariage, N'avouons pas que c'est in extremis.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Du célibat rompez, rompez l'entrave, Prélats, curés, chartreux et capucins. Vous, plus d'erreurs, Florentins du conclave : La foi chancelle, il faut faire des saints.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Nous étions tous intolérants en diable; Nous changerons sous le joug conjugal. On est moins prompt à brûler son semblable Quand à le faire on s'est donné du mal.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

Çà, ma papesse, un jour qu'on puisse dire Qu'en bons époux tous deux avons vécu; Vous le sentez : l'enfer mourrait de rire, S'il apprenait que le Pape est cocu.

> Vite en carrosse, Vite à la noce;

Juif ou chrétien, tout le monde est prié.

Vite en carrosse,

Vite à la noce.

Alleluia! le pape est marié.

Ainsi chantait ce fou que je crois sage, Quand un impie arrive triomphant, Pour nous parler d'un curé de village Que sa servante accuse d'un enfant.

Vite en carrosse,
Vite à la noce;
Juif ou chrétien, tout le monde est prié.
Vite en carrosse,
Vite à la noce.
Alleluia! le Pape est marié.

# LES BOHÉMIENS.

Air: Mon père m'a donné un mari.

Sorciers, bateleurs ou filous,
Reste immonde
D'un ancien monde;
Sorciers, bateleurs ou filous,
Gais Bohémiens, d'où venez-vous?



LES BOHÉMIENS

Perrotin, Editeur.



D'où nous venons? l'on n'en sait rien. L'hirondelle

D'où vous vient-elle? D'où nous venons? l'on n'en sait rien. Où nous irons, le sait-on bien?

Sans pays, sans prince et sans lois,
Notre vie
Doit faire envie;
Sans pays, sans prince et sans lois,
L'homme est heureux un jour sur trois.

Tous indépendants nous naissons, Sans église Qui nous baptise; Tous indépendants nous naissons Au bruit du fifre et des chansons.

Nos premiers pas sont dégagés,
Dans ce monde
Où l'erreur abonde;
Nos premiers pas sont dégagés
Du vieux maillot des préjugés.

Au peuple, en butte à nos larcins,
Tout grimoire
En peut faire accroire;
Au peuple, en butte à nos larcins,
Il faut des sorciers et des saints.

Trouvons-nous Plutus en chemin, Notre bande Gaiment demande; Trouvons-nous Plutus en chemin, En chantant nous tendons la main.

Pauvres oiseaux que Dieu bénit,
De la ville
Qu'on nous exile!
Pauvres oiseaux que Dieu bénit,
Au fond des bois pend notre nid.

A tâtons l'Amour, chaque nuit,
Nous attèle
Tous pêle-mêle;
A tâtons l'Amour, chaque nuit,
Nous attèle au char qu'il conduit.

Ton œil ne peut se détacher,
Philosophe
De mince étoffe;
Ton œil ne peut se détacher
Du vieux coq de ton vieux clocher.

Voir c'est avoir. Allons courir!
Vie errante
Est chose enivrante.
Voir c'est avoir. Allons courir!
Car tout voir c'est tout conquérir.

Mais à l'homme on crie en tout lieu, Qu'il s'agite, Ou croupisse au gite; Mais à l'homme on crie en tout lieu : « Tu nais, bonjour; tu meurs, adieu. »

Quand nous mourons, vieux ou bambin,
Homme ou femme,
A Dieu soit notre âme!
Quand nous mourons, vieux ou bambin,
On vend le corps au carabin.

Nous n'avons donc, exempts d'orgueil,
De lois vaines,
De lourdes chaînes;
Nous n'avons donc, exempts d'orgueil,
Ni berceau, ni toit, ni cercueil.

Mais, croyez-en notre gaîté, Noble ou prêtre, Valet ou maître; Mais, croyez-en notre gaîté, Le bonheur c'est la liberté.

Oui, croyez-en notre gaîté, Noble ou prêtre, Valet ou maître; Oui, croyez-en notre gaîté, Le bonheur c'est la liberté.

### LES SOUVENIRS DU PEUPLE.

AIR: Passez votre chemin, beau sire.

On parlera de sa gloire
Sous le chaume bien longtemps.
L'humble toit, dans cinquante ans,
Ne connaîtra plus d'autre histoire.
Là viendront les villageois
Dire alors à quelque vieille:
Par des récits d'autrefois,
Mère, abrégez notre veille.
Bien, dit-on, qu'il nous ait nui,
Le peuple encor le révère,
Oui, le révère.
Parlez-nous de lui, grand'mère;
Parlez-nous de lui. (bis.)

Mes enfants, dans ce village,
Suivi de rois, il passa.
Voilà bien longtemps de ça:
Je venais d'entrer en ménage.
A pied grimpant le coteau
Où pour voir je m'étais mise,
Il avait petit chapeau
Avec redingote grise.
Près de lui je me troublai,



LES SOUVENIRS DU PEUPLE

ter ore diter.



Il me dit : Bonjour, ma chère, Bonjour, ma chère.

— Il vous a parlé, grand'mère! Il vous a parlé!

L'an d'après, moi, pauvre femme,
A Paris étant un jour,
Je le vis avec sa cour :
Il se rendait à Notre-Dame.
Tous les cœurs étaient contents;
On admirait son cortége.
Chacun disait : Quel beau temps!
Le ciel toujours le protége.
Son sourire était bien doux;
D'un fils Dieu le rendait père,
Le rendait père.

— Quel beau jour pour vous, grand'mère! Quel beau jour pour vous!

Mais, quand la pauvre Champagne
Fut en proie aux étrangers,
Lui, bravant tous les dangers,
Semblait seul tenir la campagne.
Un soir, tout comme aujourd'hui,
J'entends frapper à la porte;
J'ouvre, bon Dieu! c'était lui
Suivi d'une faible escorte.
Il s'asseoit où me voilà,
S'écriant : Oh! quelle guerre!
Oh! quelle guerre!

— Il s'est assis là, grand'mère! Il s'est assis là!

J'ai faim, dit-il; et bien vite
Je sers piquette et pain bis;
Puis il sèche ses habits,
Même à dormir le feu l'invite.
Au réveil, voyant mes pleurs,
Il me dit : Bonne espérance!
Je cours de tous ses malheurs,
Sous Paris venger la France.
Il part; et comme un trésor
J'ai depuis gardé son verre,
Gardé son verre.

— Vous l'avez encor, grand'mère! Vous l'avez encor!

Le voici. Mais à sa perte
Le héros fut entraîné.
Lui, qu'un pape a couronné,
Est mort dans une île déserte.
Longtemps aucun ne l'a cru;
On disait : Il va paraître.
Par mer il est accouru;
L'étranger va voir son maître.
Quand d'erreur on nous tira.
Ma douleur fut bien amère!
Fut bien amère!

— Dieu vous bénira, grand'mère:
Dieu vous bénira. (bis.)





TE ANERY NAMED AN

### LES NÈGRES

ET

#### LES MARIONNETTES.

FABLE.

Air : Pégase est un cheval qui porte.

Sur son navire un capitaine
Transportait des noirs au marché.
L'ennui les tuait par vingtaine :
Peste! dit-il; quel débouché!
Fi, que c'est laid, sots que vous êtes!
Mais j'ai de quoi vous guérir tous.
Venez voir mes marionnettes;
Bons esclaves, amusez-vous.

Pour tromper leur douleur mortelle, Soudain un théâtre est monté; Soudain paraît Polichinelle, Pour des noirs grande nouveauté. D'abord ils ne savent qu'en dire, Ils se regardent en dessous; Puis aux pleurs se mèle un sourire. Bons esclaves, amusez-vous. Voilà monsieur le commissaire; Il s'attaque au roi des bossus, Qui, trouvant un exemple à faire, Vous l'assomme et souffle dessus. Oubliant tout, jusqu'à leurs chaînes, Nos gens poussent des rires fous. L'homme est infidèle à ses peines : Bons esclaves, amusez-vous.

Le diable vient; l'ange rebelle Leur plaît surtout par sa couleur. Il emporte Polichinelle; Autre accroc fait à la douleur. Cette fin charme l'auditoire : Un noir a triomphé pour tous. Les pauvres gens rêvent la gloire : Bons esclaves, amusez-vous.

Ainsi, voguant vers l'Amérique Où s'aggraveront leurs destins, De leur humeur mélancolique Ils sont tirés par des pantins. Tout roi que la peur désenivre Nous prodigue aussi des joujoux. N'allez pas vous lasser de vivre : Bons esclaves, amusez-vous.

bis.

### L'ANGE GARDIEN.

Air: Jadis un célèbre empereur.

A l'hospice un gueux tout perclus Voit apparaître son bon ange; Gaîment il lui dit : Ne faut plus Que Votre Altesse se dérange. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Sur la paille, né dans un coin, Suis-je enfant du Dieu qu'on nous prêche? Oui, dit l'ange; aussi j'eus grand soin Que ta paille fût toujours fraîche. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Jeune et vivant à l'abandon, L'aumône fut mon patrimoine. Oui, dit l'ange, et je te fis don Des trois besaces d'un vieux moine. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Soldat bientôt, courant au feu, Je perdis une jambe en route. Oui, dit l'ange; mais avant peu Cette jambe aurait eu la goutte. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Pour mes jours gras, du vin fraudé Mit le juge après mes guenilles. Oui, dit l'ange; mais je plaidai : Tu ne fus qu'un an sous les grilles. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Chez Vénus j'entre en maraudeur; C'est tout fruit vert que j'en rapporte. Oui, dit l'ange; mais, par pudeur, Là, je te quittais à la porte. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

D'un laidron je deviens l'époux, Priant qu'il ne soit que volage. Oui, dit l'ange; mais nul de nous Ne se mêle de mariage. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Vieillard, affranchi de regrets, Au terme heureux enfin atteins-je? Oui, dit l'ange, et je tiens tout prêts De l'huile, un prêtre et du vieux linge. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

De l'enfer serai-je habitant, Ou droit au ciel veut-on que j'aille? Oui, dit l'ange; ou bien non, pourtant. Crois-moi, tire à la courte paille. Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

Ce pauvre diable ainsi parlant Mettait en gaîté tout l'hospice. Il éternue, et, s'envolant, L'ange lui dit : Dieu te bénisse! Tout compté, je ne vous dois rien : Bon ange, adieu; portez-vous bien.

#### LA MOUCHE.

Air : Je loge au quatrième étage.

Au bruit de notre gaîté folle,
Au bruit des verres, des chansons,
Quelle mouche murmure et vole,
Et revient quand nous la chassons? (bis.)
C'est quelque dieu, je le soupçonne,
Qu'un peu de bonheur rend jaloux.
Ne souffrons point qu'elle bourdonne,
Qu'elle bourdonne autour de nous.

Transformée en mouche hideuse,
Amis, oui, c'est, j'en suis certain,
La Raison, déité grondeuse,
Qu'irrite un si joyeux festin.
L'orage approche, le ciel tonne;
Voilà ce que dit son courroux.
Ne souffrons point qu'elle bourdonne,
Qu'elle bourdonne autour de nous.

C'est la Raison qui vient me dire :

« A ton âge on vit en reclus.

» Ne bois plus tant, cesse de rire,

» Cesse d'aimer, ne chante plus. »

Ainsi son beffroi toujours sonne

Aux lueurs des feux les plus doux.

Ne souffrons point qu'elle bourdonne.

Qu'elle bourdonne autour de nous.

C'est la Raison; gare à Lisette!
Son dard la menace toujours.
Dieux! il perce la collerette:
Le sang coule! accourez, Amours!
Amours, poursuivez la félonne;
Qu'elle expire enfin sous vos coups.
Ne souffrons point qu'elle bourdonne.
Qu'elle bourdonne autour de nous.

Victoire! amis, elle se noie Dans l'Aï que Lise a versé. Victoire! et qu'aux mains de la Joie Le sceptre enfin soit replacé. *bis.*) Un souffle ébranle sa couronne; Une mouche nous troublait tous. Ne craignons plus qu'elle bourdonne, Qu'elle bourdonne autour de nous.

bis.

# LES LUTINS DE MONTLHÉRI.

Air: Ce soir-là sous son ombrage.

A pied, la nuit, en voyage,
Je m'étais mis à l'abri
Contre le vent et l'orage,
Dans la tour de Montlhéri.
Je chantais, lorsqu'un long rire
D'épouvante m'a glacé;
Puis tout haut j'entends dire:
Notre règne est passé.

Des follets brillent dans l'ombre, Et la voix que j'entendais Se mêle aux cris d'un grand nombre De lutins, de farfadets. Au bruit d'une aigre trompette Le sabbat a commencé. Plus haut la voix répète : Notre règne est passé.

- « Non, dit la voix, plus de fêtes!
- » Esprits, vite délogeons.
- » La Raison, par ses conquêtes,
- » Nous bannit des vieux donjons.
- » Le monde a changé d'oracles;
- » Nos prodiges ont cessé.
  - » L'homme fait les miracles;
  - » Notre règne est passé.
- » Nous donnâmes à la Grèce
- » Ces dieux créés pour les sens,
- » Dont l'éternelle jeunesse
- » Vivait de fleurs et d'encens.
- » Dans la Gaule encor sauvage
- » Pour nous le sang fut versé.
  - » Hélas! même au village
  - » Notre règne est passé.
- » On nous vit, sous vos trophées,
- » Paladins et troubadours,
- » Enchaîner aux pieds des fées
- » Les rois, les saints, les Amours.
- » La magie à notre empire
- » Soumit le ciel courroucé.
  - » Des sorciers j'entends rire;
  - » Notre règne est passé.
- » La Raison nous exorcise;
- » Esprits, fuyons sans retour.» La voix se tait... O surprise!J'ai cru voir crouler la tour.

De leur retraite chérie Tous ont fui d'un vol pressé. Au loin la voix s'écrie : Notre règne est passé.

### LA COMÈTE DE 1832<sup>21</sup>.

Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Dieu contre nous envoie une comète;
A ce grand choc nous n'échapperons pas.
Je sens déjà crouler notre planète;
L'Observatoire y perdra ses compas. (bis.)
Avec la table adieu tous les convives!
Pour peu de gens le banquet fut joyeux. (bis.)
Vite à confesse allez, âmes craintives.
Finissons-en: le monde est assez vieux,
Le monde est assez vieux. (bis.)

Oui, pauvre globe égaré dans l'espace,
Embrouille enfin tes nuits avec tes jours,
Et, cerf-volant dont la ficelle casse,
Tourne en tombant, tourne et tombe toujours.
Va, franchissant des routes qu'on ignore,
Contre un soleil te briser dans les cieux.
Tu l'éteindrais; que de soleils encore!
Finissons-en: le monde est assez vieux,
Le monde est assez vieux.

N'est-on pas las d'ambitions vulgaires,
De sots parés de pompeux sobriquets,
D'abus, d'erreurs, de rapines, de guerres,
De laquais-rois, de peuples de laquais?
N'est-on pas las de tous nos dieux de plâtre;
Vers l'avenir las de tourner les yeux?
Ah! c'en est trop pour si petit théâtre.
Finissons-en: le monde est assez vieux,
Le monde est assez vieux.

Les jeunes gens me disent : Tout chemine;
A petit bruit chacun lime ses fers;
La presse éclaire, et le gaz illumine,
Et la vapeur vole aplanir les mers.
Vingt ans au plus, bon homme, attends encore;
L'œuf éclôra sous un rayon des cieux.
Trente ans, amis, j'ai cru le voir éclore.
Finissons-en : le monde est assez vieux,
Le monde est assez vieux.

Bien autrement je parlais quand la vie
Gonflait mon cœur et de joie et d'amour.
Terre, disais-je, ah! jamais ne dévie
Du cercle heureux où Dieu sema le jour. (bis.)
Mais je vieillis, la beauté me rejette;
Ma voix s'éteint; plus de concerts joyeux. (bis.)
Arrive donc, implacable comète.
Finissons-en : le monde est assez vieux,
Le monde est assez vieux. (bis.)

### LE TOMBEAU DE MANUEL.

AIR: Te souviens-tu? etc.

Tout est fini; la foule se disperse;
A son cercueil un peuple a dit adieu,
Et l'amitié des larmes qu'elle verse
Ne fera plus confidence qu'à Dieu.
J'entends sur lui la terre qui retombe.
Hélas! Français, vous l'allez oublier.
A vos enfants, pour indiquer sa tombe,
Prêtez secours au pauvre chansonnier.

bis.

Je quête ici pour honorer les restes
D'un citoyen votre plus ferme appui.
J'eus le secret de ses vertus modestes :
Bras, tête et cœur, tout était peuple en lui.
L'humble tombeau qui sied à sa dépouille
Est par nous tous un tribut à payer.
Près de sa fosse un ami s'agenouille :
Prêtez secours au pauvre chansonnier.

Mon cœur lui doit ces soins pieux et tendres. Voilà douze ans qu'en des jours désastreux, Sur les débris de la patrie en cendres, Nous nous étions rencontrés tous les deux. Moi, je chantais; lui, vétéran d'Arcole, Sourit au luth vengeur d'un vieux laurier. Grâce à vos dons, qu'un tombeau me console : Prêtez secours au pauvre chansonnier.

L'ambition n'effleurait point sa vie;
Mais, même aux champs, rêvant un beau trépas,
Il écoutait si la France asservie,
En appelant, ne se réveillait pas.
Contre la mort j'aurais eu son courage,
Quand sur son bras je pouvais m'appuyer.
Ma voix pour lui demande un peu d'ombrage :
Prêtez secours au pauvre chansonnier.

Contre un pouvoir qui de nous se sépare, Son éloquence a toujours combattu. Ce n'était point la foudre qui s'égare; C'était un glaive aux mains de la Vertu. De la tribune on l'arrache; il en tombe Entre les bras d'un peuple tout entier. La haine est là; défendons bien sa tombe : Prêtez secours au pauvre chansonnier.

Tu l'oublias, peuple encor trop volage, Sitôt qu'à l'ombre il goûta le repos. Mais, noble esquif mis à sec sur la plage, Il dut compter sur le retour des flots. La seule mort troubla la solitude Où mes chansons accouraient l'égayer. Pour effacer quatre ans d'ingratitude, Prêtez secours au pauvre chansonnier. Oui, qu'un tombeau témoigne de nos larmes.
Assistez-moi, vous pour qui j'ai chanté
Paix et concorde, au bruit sanglant des armes;
Et sous le joug, espoir et liberté.
Payez mes chants doux à votre mémoire :
Je tends la main au plus humble denier.
De Manuel pour consacrer la gloire,
Prêtez secours au pauvre chansonnier.

bis.

### LE FEU DU PRISONNIER.

LA FORCE, 4829.

Air du vaudeville de Taconnet.

Combien le feu tient douce compagnie
Au prisonnier, dans les longs soirs d'hiver!
Seul avec moi se chauffe un bon Génie,
Qui parle haut, rime ou chante un vieux air. (bis)
Il me fait voir, sur la braise animée,
Des bois, des mers, un monde en peu d'instants. (bis.)
Tout mon ennui s'envole à la fumée.
O bon Génie, amusez-moi longtemps.

Jeune, il me fit rêver, pleurer, sourire; Vieux, il me berce avec mes premiers jeux. Du doigt, dans l'âtre, il signale un navire : Je vois trois mâts sur des flots orageux. Le vaisseau vogue, et bientôt l'équipage Sous un beau ciel saluera le printemps. Moi seul je reste enchaîné sur la plage. O bon Génie, amusez-moi longtemps.

Ici, que vois-je? est-ce un aigle qui vole Et du soleil mesure la hauteur? C'est un ballon : voici la banderole, Et la nacelle et le navigateur. L'audacieux, si la pitié l'inspire, Doit de ces murs plaindre les habitants. Libre là-haut, quel air pur il respire! O bon Génie, amusez-moi longtemps.

D'un canton suisse, ah! voilà bien l'image : Glaciers, torrents, vallons, lacs et troupeaux. J'aurais dù fuir quand j'ai prévu l'orage; La liberté, là, m'offrait le repos <sup>22</sup>. Je franchirais ces monts à crète immense, Où je crois voir nos vieux drapeaux flottants. Mon cœur n'a pu s'arracher à la France. O bon Génie, amusez-moi longtemps.

Dans mon désert encor quelque mirage!

Génie, allons sur ces coteaux boisés.

En vain tout bas on me dit: Deviens sage <sup>23</sup>;

Plie un genou, tes fers seront brisés. (bis.)

Vous, qui, bravant le geòlier qui nous guette,

Me rendez jeune à près de cinquante ans, (bis.)

Sur ce brasier, vite, un coup de baguette.

O bon Génie, amusez-moi longtemps.

### MES JOURS GRAS DE 1829.

AIR: Dis-moi donc, mon petit Hippolyte.

Mon bon Roi, Dieu vous tienne en joie! Bien qu'en butte à votre courroux, Je passe encor, grâce à Bridoie <sup>24</sup>, Un carnaval sous les verrous. Ici fallait-il que je vinsse Perdre des jours vraiment sacrés! J'ai de la rancune de prince: Mon bon Roi, vous me le paîrez.

Dans votre beau discours du trône <sup>25</sup>, Méchant, vous m'avez désigné. C'est me recommander au prône; Aussi me suis-je résigné. Mais triste et seul, quand j'entends rire Tout Paris en joyeux émoi, Je reprends goût à la satire : Vous me le paîrez, mon bon Roi.

Voyez, verre en main, bouche pleine, Fous déguisés de vingt façons, Mes amis m'oublier sans peine, Tout en répétant mes chansons. Avec eux, ma verve en démence Eût perdu ses traits acérés. J'aurais pu boire à la clémence : Mon bon Roi, vous me le paîrez.

Vous connaissez Lise la folle, Qui sur mes fers pleure d'ennui; Ce soir même un bal la console : « Bah! dit-elle; tant pis pour lui! » J'allais, pour complaire à la belle, Nous peindre heureux sous votre loi; Serviteur! Lise est infidèle : Vous me le paîrez, mon bon Roi.

Dans mon vieux carquois où font brèche Les coups de vos juges maudits, Il me reste encore une flèche; J'écris dessus : Pour Charles-Dix. Malgré ce mur qui me désole, Malgré ces barreaux si serrés. L'arc est tendu, la flèche vole : Mon bon Roi, vous me le paîrez.

### LE 14 JUILLET.

LA FORCE, 1829.

Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Pour un captif, souvenir plein de charmes!

J'étais bien jeune; on criait : Vengeons-nous!

A la Bastille! aux armes! vite, aux armes!

Marchands, bourgeois, artisans couraient tous. (bis.)

Je vois pâlir et mère et femme et fille;

Le canon gronde aux rappels du tambour. (bis.)

Victoire au peuple! il a pris la Bastille!

Un beau soleil a fêté ce grand jour,

A fêté ce grand jour <sup>26</sup>. (bis.)

Enfants, vieillards, riche ou pauvre, on s'embrasse.

Les femmes vont redisant mille exploits.

Héros du siége, un soldat bleu qui passe <sup>27</sup>

Est applaudi des mains et de la voix.

Le nom du roi frappe alors mon oreille;

De Lafayette on parle avec amour.

La France est libre et ma raison s'éveille.

Un beau soleil a fêté ce grand jour,

A fêté ce grand jour.

Le l<mark>ende</mark>main un vieillard docte et grave Guida mes pas sur d'immenses débris.

- « Mon fils, dit-il, ici d'un peuple esclave,
- » Le despotisme étouffait tous les cris.
- » Mais des captifs pour y loger la foule.
- » Il creusa tant au pied de chaque tour,
- » Qu'au premier choc le vieux château s'écroule.
- » Un beau soleil a fêté ce grand jour,» A fêté ce grand jour.
- » La Liberté, rebelle antique et sainte,
- » Mon fils, s'armant des fers de nos aïeux,
- » A son triomphe appelle en cette enceinte
- » L'Égalité, qui redescend des cieux.
- » De ces deux sœurs la foudre gronde et brille.
- » C'est Mirabeau tonnant contre la Cour.
- » Sa voix nous crié : Encore une Bastille!
- » Un beau soleil a fêté ce grand jour,
  » A fêté ce grand jour.
- » Où nous semons chaque peuple moissonne.
- » Déjà vingt rois, au bruit de nos débats,
- » Portent, tremblants, la main à leur couronne,
- » Et leurs sujets de nous parlent tout bas.
- » Des droits de l'homme, ici, l'ère féconde
- » S'ouvre et du globe accomplira le tour.
- » Sur ces débris, Dieu crée un nouveau monde.
- » Un beau soleil a fêté ce grand jour,
  - » A fêté ce grand jour. »

De ces leçons qu'un vieillard m'a données, Le souvenir dans mon cœur sommeillait. Mais je revois, après quarante années,
Sous les verrous, le Quatorze Juillet. (bis.)
O Liberté! ma voix, qu'on veut proscrire,
Redit ta gloire aux murs de ce séjour. (bis.)
A mes barreaux l'aurore vient sourire;
Un beau soleil fête encor ce grand jour,
Fête encor ce grand jour. (bis.)

# PASSEZ, JEUNES FILLES.

AIR:

Dieu! quel essaim de jeunes filles Passe et repasse sous mes yeux! Au printemps toutes sont gentilles; Toutes; mais quoi! me voilà vieux. Cent fois redisons-leur mon âge: Les cœurs jeunes sont insensés. Endossons le manteau du sage. Passez, jeunes filles, passez.

Voilà Zoé qui me regarde.
Zoé, votre mère, entre nous,
Dirait de combien je retarde
Quand vient l'heure du rendez-vous.
Pour un amant elle est sévère:
S'il n'aime trop, il n'aime assez.

Suivez les conseils d'une mère. Passez, jeunes filles, passez.

Votre grand'mère, aimable Laure,
Des amours m'a transmis la loi.
Elle veut l'enseigner encore,
Bien qu'elle ait dix ans plus que moi.
Au salon ou sur la pelouse,
Laure, jamais ne m'agacez:
Grand'maman est un peu jalouse.
Passez, jeunes filles, passez.

Rose, vous daignez me sourire. Éprouvez-vous quelque accident? Chez vous, la nuit, ai-je ouï dire, On surprit un noble imprudent. Mais la nuit fait place à l'aurore; Aux maris gaîment vous chassez. Pour vous je suis trop jeune encore. Passez, jeunes filles, passez.

Passez vite, folles et belles; Un doux feu cause votre émoi. Craignez que quelques étincelles N'arrivent de vous jusqu'à moi. Sous les murs d'une poudrière Par le temps presque renversés, La main devant votre lumière, Passez, jeunes filles, passez.

#### LE

#### CARDINAL ET LE CHANSONNIER.

LA FORCE, 1829.

Air : Je vais bientôt quitter l'empire.

Quel beau mandement vous nous faites <sup>28</sup>!

Prélat, il me comble d'honneur!

Vous lisez donc mes chansonnettes?

Ah! je vous y prends, Monseigneur. (bis.)

Entre deux vins, souvent ma muse

Perdit son bandeau virginal.

Petit péché, si son ivresse amuse,

Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

Çà, que vous semble de Lisette
Qui dicta mes chants les plus doux?
Vous vous signez sous la barrette!
Lise a vieilli; rassurez-vous.
Des jésuites elle raffole <sup>29</sup>;
Et priant Dieu tant bien que mal,
Pour leurs enfants Lise tient une école.
Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

A chaque vers patriotique <sup>30</sup>,
Je vous vois me faire un procès.
Tout prélat se croit hérétique
Qui chez nous a le cœur français.
Sans y moissonner, moi, pauvre homme,
J'aime avant tout le sol natal.

J'y tiens autant que vous tenez à Rome. Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

Puisque vous fredonnez mes rimes, Vous grand lévite ultramontain, N'y trouvez-vous pas des maximes Dignes du bon Samaritain <sup>31</sup>? D'huile et de baume les mains pleines, Il eût rougi d'aigrir le mal.

Ah! d'un captif il n'eût vu que les chaînes. Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

Enfin, avouez qu'en mon livre Dieu brille à travers ma gaîté. Je crois qu'il nous regarde vivre; Qu'il a béni ma pauvreté. Sous les verrous, sa voix m'inspire Un appel à son tribunal.

Des grands du monde elle m'enseigne à rire. Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

Au fond vous avez l'âme bonne. Pardonnez à l'homme de bien, Monseigneur, pour qu'il vous pardonne Votre mandement peu chrétien. Mais au Conclave on met la nappe 32, Partez pour Rome à ce signal. Le Saint-Esprit fasse de vous un pape! Qu'en dites-vous, monsieur le Cardinal?

#### COUPLET.

Air : C'est le meilleur homme du monde.

J'ai suivi plus d'enterrements Que de noces et de baptêmes; J'ai distrait bien des cœurs aimants Des maux qu'ils aggravaient eux-mêmes. Mon Dieu, vous m'avez bien doté: Je n'ai ni force ni sagesse; Mais je possède une gaîté Qui n'offense point la tristesse.

### MON TOMBEAU.

Air d'Aristippe.

Moi, bien portant, quoi! vous pensez d'avance A m'ériger une tombe à grands frais! Sottise! amis; point de folle dépense. Laissez aux grands le faste des regrets. Avec le prix ou du marbre ou du cuivre, Pour un gueux mort habit cent fois trop beau, Faites achat d'un vin qui pousse à vivre; Buvons gaîment l'argent de mon tombeau.

A votre bourse un galant mausolée
Pourrait coûter vingt mille francs et plus.
Sous le ciel pur d'une riche vallée,
Allons six mois vivre en joyeux reclus.
Concerts et bals où la beauté convie,
Vont de plaisirs nous meubler un château.
Je veux risquer de trop aimer la vie;
Mángeons gaîment l'argent de mon tombeau.

Mais je vicillis, et ma maîtresse est jeune.
Or il lui faut des parures de prix.
L'éclat du luxe adoucit un long jeûne;
Témoin Longchamps où brille tout Paris.
Vous devez bien quelque chose à ma belle.
D'un cachemire elle attend le cadeau.
En viager sur un cœur si fidèle,
Plaçons gaîment l'argent de mon tombeau.

Non, mes amis, au spectacle des ombres
Je ne veux point d'une loge d'honneur.
Voyez ce pauvre, au teint pâle, aux yeux sombres;
Près de mourir, ah! qu'il goûte au bonheur.
A ce vieillard qui, las de sa besace,
Doit avant moi voir lever le rideau,
Pour qu'au parterre il me garde une place.
Donnons gaiment l'argent de mon tombeau.

Qu'importe à moi, que mon nom sur la pierre Soit déchiffré par un futur savant?
Et quant aux fleurs qu'on promet à ma bière, Mieux vaut, je crois, les respirer vivant.
Postérité, qui peux bien ne pas naître, A me chercher n'use point ton flambeau.
Sage mortel, j'ai su par la fenêtre
Jeter gaîment l'argent de mon tombeau.

#### LES DIX MILLE FRANCS.

LA FORCE, 1829.

Air: T'en souviens-tu, etc., on vaudeville de Taconnet.

Dix mille francs, dix mille francs d'amende <sup>33</sup>! Dieu! quel loyer pour neuf mois de prison! Le pain est cher et la misère est grande, Et pour longtemps je dîne à la maison. Cher président, n'en peut-on rien rabattre?

- « Non! non! jeûnez et vous et vos parents.
- » Pour fait d'outrage aux enfants d'Henri-Quatre 34,
- » De par le Roi, payez dix mille francs! »

Je pairai donc; mais, las! que va-t-on faire De cet argent que si bien j'emploirais? D'un substitut sera-t-il le salaire?
D'un conseiller paîra-t-il les arrêts?
Déjà s'avance une main longue et sale :
C'est la police et ses comptes courants.
Quand sur ma muse on venge la morale 35,
Pour les mouchards comptons deux mille francs.

Mei-même ainsi partageant ma dépouille,
Sur mon budget portons les affamés.
Au pied du trône une harpe se rouille:
Bardes du sacre, êtes-vous enrhumés <sup>36</sup>?
Chantez, messieurs, faites pondre la poule;
Envahissez croix, titres, biens et rangs.
Dût-on encor briser la sainte Ampoule;
Pour les flatteurs comptons deux mille francs.

Que de géants là-bas je vois paraître <sup>37</sup>! Vieux ou nouveaux, tous nobles à cordons. Fiers de servir, ils font au gré du maître Signes de croix, saluts ou rigodons. A tout gâteau leur main fait large entaille : Car ils sont grands, même infiniment grands. Ils nous feront une France à leur taille. Pour ces laquais comptons trois mille francs.

Je vois briller chapes, mitres et crosses, Chapeaux pourprés, vases d'argent et d'or; Couvents, hôtels, valets, blasons, carrosses. Ah! saint Ignace a pillé le trésor. De mes refrains l'un des siens qui le venge, Promet mon âme aux gouffres dévorants <sup>38</sup>.





AT JULE BRUNNE #

Déjà le diable a plumé mon bon ange 39. Pour le clergé comptons trois mille francs.

Vérifions, la somme en vaut la peine :
Deux et deux quatre; et trois, sept; et trois, dix.
C'est bien leur compte. Ah! du moins La Fontaine,
Sans rien payer fut exilé jadis 40.
Le fier Louis eût biffé la sentence
Qui m'appauvrit pour quelques vers trop francs.
Monsieur Loyal, délivrez-moi quittance 41;
Vive le Roi! voilà dix mille francs 42.

#### LE JUIF ERRANT.

Air du Chasseur rouge d'Amédée de Beauplan.

Chrétien, au voyageur souffrant
Tends un verre d'eau sur ta porte.
Je suis, je suis le Juif errant,
Qu'un tourbillon toujours emporte. (bis.)
Sans vieillir, accablé de jours,
La fin du monde est mon seul rêve.
Chaque soir j'espère toujours;
Mais toujours le soleil se lève.

Toujours, toujours, (bis.)
Tourne la terre où moi je cours,
Toujours, toujours, toujours.

Depuis dix-huit siècles, hélas!
Sur la cendre grecque et romaine,
Sur les débris de mille états,
L'affreux tourbillon me promène. (bis.)
J'ai vu sans fruit germer le bien,
Vu des calamités fécondes;
Et pour survivre au monde ancien,
Des flots j'ai vu sortir deux mondes.

Toujours, toujours, Tourne la terre où moi je cours, Toujours, toujours, toujours.

Dieu m'a changé pour me punir :
A tout ce qui meurt je m'attache.
Mais du toit prêt à me bénir
Le tourbillon soudain m'arrache. (bis.)
Plus d'un pauvre vient implorer
Le denier que je puis répandre,
Qui n'a pas le temps de serrer
La main qu'en passant j'aime à tendre.

Toujours, toujours,
Tourne la terre où moi je cours,
Toujours, toujours, toujours, toujours.

Seul, au pied d'arbustes en fleurs, Sur le gazon, au bord de l'onde, Si je repose mes douleurs, J'entends le tourbillon qui gronde. (bis.) Eh! qu'importe au ciel irrité Cet instant passé sous l'ombrage? Faut-il moins que l'éternité
Pour délasser d'un tel voyage?
Toujours, toujours,
Tourne la terre où moi je cours,
Toujours, toujours, toujours, toujours.

Que des enfants vifs et joyeux,
Des miens me retracent l'image;
Si j'en veux repaître mes yeux,
Le tourbillon souffle avec rage. (bis.)
Vieillards, osez-vous à tout prix
M'envier ma longue carrière?
Ces enfants à qui je souris,
Mon pied balaîra leur poussière.

Toujours, toujours,
Tourne la terre où moi je cours,
Toujours, toujours, toujours, toujours.

Des murs où je suis né jadis, Retrouvé-je encor quelque trace; Pour m'arrêter je me roidis; Mais le tourbillon me dit : « Passe! (bis.)

- » Passe! » et la voix me crie aussi :
- » Reste debout quand tout succombe.
- » Tes aïeux ne t'ont point ici
- » Gardé de place dans leur tombe. »

Toujours, toujours,
Tourne la terre où moi je cours,
Toujours, toujours, toujours, toujours.

J'outrageai d'un rire inhumain L'homme-dieu respirant à peine... Mais sous mes pieds fuit le chemin; Adieu, le tourbillon m'entraîne. (bis. Vous qui manquez de charité, Tremblez à mon supplice étrange : Ce n'est point sa divinité, C'est l'humanité que Dieu venge.

Toujours, toujours, (bis.) bis. Tourne la terre où moi je cours, bis. Toujours, toujours, toujours.

### COUPLET.

Air : Trouverez-vous un parlement?

Notre siècle, penseur brutal, Contre Delille s'évertue. Tel vécut sur un piédestal Qui n'aura jamais de statue. Artiste, poëte, savant, A la gloire en vain on s'attache; C'est un linceul que trop souvent La postérité nous arrache.

#### LA FILLE DU PEUPLE.

AIR d'Aristippe.

Fille du peuple, au chantre populaire,
De ton printemps tu prodigues les fleurs.
Dès ton berceau tu lui dois ce salaire;
Ses premiers chants calmaient tes premiers pleurs.
Va, ne crains pas que baronne ou marquise
Veuille à me plaire user ses beaux atours.
Ma muse et moi nous portons pour devise:
Je suis du peuple ainsi que mes amours.

Quand, jeune encor, j'errais sans renommée, D'anciens châteaux s'offraient-ils à mes yeux; Point n'invoquais, à la porte fermée, Pour m'introduire, un nain mystérieux. Je me disais : Tendresse et poésie Ont fui ces murs, chers aux vieux troubadours. Fondons ailleurs mon droit de bourgeoisie; Je suis du peuple ainsi que mes amours.

Fi des salons où l'ennui qui se berce Bâille entouré d'un luxe éblouissant! Feu d'artifice éteint par une averse, Quand vient la joie, elle y meurt en naissant. En souliers fins, chapeau frais, robe blanche, Tu veux aux champs courir tous les huit jours : Viens; tu me rends les plaisirs du dimanche. Je suis du peuple ainsi que mes amours.

Quelle beauté, simple dame ou princesse,
A plus que toi de décence et d'attraits;
Possède un cœur plus riche de jeunesse,
Des yeux plus doux et de plus nobles traits?
Le peuple enfin s'est fait une mémoire:
J'ai pour ses droits lutté contre deux Cours;
Il te devait au chantre de sa gloire.
Je suis du peuple ainsi que mes amours.

## LE CORDON, S'IL VOUS PLAIT!

CHANSON FAITE A LA FORCE,

POUR

#### LA FÈTE DE MARIE.

Am du vaudeville des Scythes et des Amazones.

Allons aux champs fêter Marie;
Hâtons-nous, le plaisir m'attend.
Le pied poudreux, la main fleurie,
Là-bas arrivons en chantant. (bis.)
Gai voyageur, j'ai mes pipeaux à prendre,

Pipeaux qu'un sourd a traités de sifflet.

Portier, ce soir gardez-vous de m'attendre.

Je veux sortir; le cordon, s'il vous plaît;

Le cordon, le cordon, s'il vous plaît. (bis.)

Vite, portier; car on m'accuse
D'oublier l'heure du repas.
Jouy déjà gronde ma muse
Dont il soutint les premiers pas 43.
D'amis nombreux quelle troupe riante,
Et de beautés quel brillant chapelet!
Dans sa prison l'Aï s'impatiente.
Je veux sortir; le cordon, s'il vous plaît;
Le cordon, le cordon, s'il vous plaît.

Beaux jours d'une fète si chère,
A revenir toujours trop lents!
Pour nous, l'un de l'autre diffère
Au plus par quelques cheveux blancs.
Puisse Marie, à ses goûts si fidèle,
Voir ses élus toujours au grand complet!
Volons chanter la liberté près d'elle.
Je veux sortir; le cordon, s'il vous plaît;
Le cordon, le cordon, s'il vous plaît.

Mon vieux portier dort dans sa loge : Mes petits vers vont refroidir. D'un digne époux j'y fais l'éloge; Forçons Marie à m'applaudir. Puis, montrons-la courant plaindre des peines. Rendre au malheur l'espoir qui s'envolait, Et consoler un ami dans les chaînes. Je veux sortir; le cordon, s'il vous plaît; Le cordon, le cordon, s'il vous plaît.

Mais mon portier, las de se taire,
Répond qu'on ne sort pas ainsi;
Que j'écrive au propriétaire;
Que je dois trois termes ici 44. (bis.)
Fêtez Marie, ô vous à qui l'on ouvre!
Sans moi, pour elle, enfantez maint couplet.
Je rougirais d'envoyer dire au Louvre :
Je veux sortir; le cordon, s'il vous plaît;
Le cordon, le cordon, s'il vous plaît.

# DENYS, MAITRE D'ÉCOLE 45.

LA FORCE, 1829.

Air: Il faut bientôt quitter l'empire.

Denys, chassé de Syracuse,
A Corinthe se fait pédant.
Ce roi que tout un peuple accuse,
Pauvre et déchu, se console en grondant. (bis.)
Maître d'école au moins il prime;

Son bon plaisir fait et défait des lois. (bis.)
Il règné encor, car il opprime.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois. (bis.)

Sur le dîner de chaque élève
Le tyran des Syracusains,
Comme impôt, chaque jour prélève
Trois quarts des noix, du miel et des raisins.
Çà, dit-il, qu'on le reconnaisse:
J'ai droit sur tout, je l'ai prouvé cent fois.
Baisez la main: je vous en laisse.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois.

Un sournois, dernier de sa classe,
Au bas d'un thème mal tourné
Met ces mots : Grand roi, qu'un dieu fasse
Périr tous ceux qui vous ont détrôné!
Vite un prix au sot qui l'adule!
Mon fils, dit-il, tout sceptre est un grand poids.
Sois mon second, prends la férule.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois.

Un autre en secret vient lui dire :
Seigneur, un écolier transcrit,
Là-bas, je crois, quelque satire;
C'est contre vous, car voyez comme il rit!
Ce maître d'humeur répressive,
De l'accusé courant tordre les doigts,
Dit : Je ne veux plus qu'on écrive.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois.

Rêvant un jour que l'on conspire;
Rêvant qu'il court de grands dangers,
Ce fou, tremblant pour son empire,
Voit ses marmots narguer deux étrangers.
Chers étrangers, dans ce repaire
Entrez, dit-il; sur eux vengez mes droits;
Frappez; pour eux je suis un père.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois.

Enfin, pères, mères, grand'mères
De maint enfant trop bien fessé,
L'accablant de plaintes amères,
L'ancien tyran, de Corinthe est chassé. (bis.)
Mais pour agir encore en maître,
Maudire encor sa patrie et ses lois, (bis.)
De pédant, Denys se fait prêtre.
Jamais l'exil n'a corrigé les rois. (bis.)

# LAIDEUR ET BEAUTÉ.

Air: C'est à mon maître en l'art de plaire.

Sa trop grande beauté m'obsède; C'est un masque aisément trompeur. Oui, je voudrais qu'elle fût laide, Mais laide, laide à faire peur. Belle ainsi faut-il que je l'aime!
Dieu, reprends ce don éclatant;
Je le demande à l'enfer même.
Qu'elle soit laide et que je l'aime autant.

A ces mots m'apparaît le diable; C'est le père de la laideur :

- « Rendons-la, dit-il, effroyable,
- » De tes rivaux trompons l'ardeur.
- » J'aime assez ces métamorphoses.
- » Ta belle ici vient en chantant :
- » Perles, tombez; fanez-vous, roses.
- » La voilà laide et tu l'aimes autant. »

Laide! moi! dit-elle, étonnée. Elle s'approche d'un miroir, Doute d'abord, puis, consternée, Tombe en un morne désespoir.

- « Pour moi seul tu jurais de vivre,
- » Lui dis-je, à ses pieds me jetant :
- » A mon seul amour il te livre.
- » Plus laide encor, je t'aimerais autant. »

Ses yeux éteints fondent en larmes, Alors sa douleur m'attendrit : Ah! rendez, rendez-lui ses charmes. Soit! répond Satan qui sourit. Ainsi que naît la fraîche aurore, Sa beauté renaît à l'instant.

Elle est, je crois, plus belle encore; Elle est plus belle et moi je l'aime autant. Vite, au miroir elle s'assure Qu'on lui rend bien tous ses appas; Des pleurs restent sur sa figure, Qu'elle essuie en grondant tout bas. Satan s'envole, et la cruelle Fuit et s'écrie en me quittant : Jamais fille qué Dieu fit belle Ne doit aimer qui peut l'aimer autant.

### LE VIEUX CAPORAL.

1829.

AIR du Vilain, ou de Ninon chez madame de Sévigné.

En avant! partez, camarades, L'arme au bras, le fusil chargé. J'ai ma pipe et vos embrassades; Venez me donner mon congé. J'eus tort de vieillir au service; Mais pour vous tous, jeunes soldats, J'étais un père à l'exercice. (bis.)

Conscrits, au pas;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas!

Un morveux d'officier m'outrage; Je lui fends!... il vient d'en guérir. On me condamne, c'est l'usage : Le vieux caporal doit mourir. Poussé d'humeur et de rogomme, Rien n'a pu retenir mon bras. Puis, moi, j'ai servi le grand homme.

Conscrits, au pas;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas!

Conscrits, vous ne troquerez guères Bras ou jambe contre une croix. J'ai gagné la mienne à ces guerres Où nous bousculions tous les rois. Chacun de vous payait à boire Quand je racontais nos combats. Ce que c'est pourtant que la gloire!

Conscrits, au pas;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas!

Robert, enfant de mon village, Retourne garder tes moutons. Tiens, de ces-jardins vois l'ombrage : Ayril fleurit mieux nos cantons. Dans nos bois, souvent dès l'aurore
J'ai déniché de frais appas.

Bon dieu! ma mère existe encore!

Conscrits, au pas;

Ne pleurez pas;

Ne pleurez pas;

Marchez au pas,

Au pas, au pas, au pas!

Qui là-bas sanglote et regarde? Eh! c'est la veuve du tambour. En Russie, à l'arrière-garde, J'ai porté son fils nuit et jour. Comme le père, enfant et femme Sans moi restaient sous les frimas. Elle va prier pour mon âme.

Conscrits, au pas;
Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas!

Morbleu! ma pipe s'est éteinte.

Non pas encore... Allons, tant mieux!

Nous allons entrer dans l'enceinte;

Çà, ne me bandez pas les yeux.

Mes amis, fàché de la peine.

Surtout ne tirez point trop bas;

Et qu'au pays Dieu vous ramène! (bis.)

Conscrits, au pas;

Ne pleurez pas,
Ne pleurez pas;
Marchez au pas,
Au pas, au pas, au pas!

## COUPLET

#### AUX JEUNES GENS.

AIR:

Un jour assis sur le rivage,
Bénissant un ciel pur et doux,
Plaignez les marins que l'orage
A fatigués de son courroux.
N'ont-ils pas droit à quelque estime
Ceux qui, las d'un si long effort,
Près de s'engloutir dans l'abîme,
Du doigt vous indiquaient le port?

#### LE BONHEUR.

AIR :

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas? dit l'Espérance;
Bourgeois, manants, rois et prélats
Lui font de loin la révérence. (bis.)
C'est le Bonheur, dit l'Espérance.
Courons, courons; doublons le pas,
Pour le trouver là-bas, là-bas,
Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, sous la verdure? Il croit à d'éternels appas, Même à l'amour qui toujours dure. Qu'on est heureux sous la verdure! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, à la campagne? D'enfants et de grains, Dieu! quel tas! Quels gros baisers à sa compagne! Qu'on est heureux à la campagne! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, dans une banque? S'il est un plaisir qu'il n'ait pas, C'est qu'au marché ce plaisir manque. Qu'on est heureux dans une banque! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, dans une armée? Il mesure au bruit des combats Tout le bruit de sa renommée. Qu'on est heureux dans une armée! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, sur un navire? L'arc-en-ciel brille dans ses mâts; Toutes les mers vont lui sourire. Qu'on est heureux sur un navire! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas. Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, c'est en Asie? Roi, pour sceptre il porte un damas Dont il use à sa fantaisie. Qu'on est heureux dans cette Asie! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas, en Amérique? Sous un arbre il met•habit bas Pour présider sa république. Qu'on est heureux en Amérique! Courons, courons; doublons le pas, Pour le trouver là-bas, là-bas, Là-bas, là-bas.

Le vois-tu bien, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas, là-bas, dans ces nuages?
Ah! dit l'homme enfin vieux et las, C'est trop d'inutiles voyages. (bis.)
Enfants, courez vers ces nuages;
Courez, courez; doublez le pas,
Pour le trouver là-bas, là-bas,
Là-bas, là-bas.

#### COUPLET.

AIR:

Pauvres fous, battons la campagne; Que nos grelots tintent soudain. Comme les beaux mulets d'Espagne, Nous marchons tous drelin dindin. Des erreurs de l'humaine espèce Dieu veut que chacun ait son lot; Même au manteau de la Sagesse La Folie attache un grelot.

# LES CINQ ÉTAGES.

Air: Dans cette maison à quinze ans; ou J'étais bon chasseur autrefois.

Dans la soupente du portier Je naquis au rez-de-chaussée. Par tous les laquais du quartier, A quinze ans, je fus pourchassée. Mais bientôt un jeune seigneur M'enlève à leur doux caquetage. Ma vertu me vaut cet honneur; Et je monte au premier étage. Là, dans un riche appartement,
Mes mains deviennent des plus blanches;
Grâce à l'or de mon jeune amant,
Là, tous mes jours sont des dimanches;
Mais, par trop d'amour emporté,
Il meurt. Ah! pour moi quel veuvage!
Mes pleurs respectent ma beauté;
Et je monte au deuxième étage.

Là, je trompe un vieux duc et pair
Dont le neveu touche mon âme :
Ils ont d'un feu payé bien cher,
L'un la cendre et l'autre la flamme.
Vient un danseur; nouveaux amours!
La noblesse alors déménage.
Mon miroir me sourit toujours;
Et je monte au troisième étage.

Là, je plume un bon gros Anglais, Qui me croit et veuve et baronne; Puis deux financiers vieux et laids; Même un prélat, Dieu me pardonne! Mais un escroc que je chéris Me vole en parlant mariage. Je perds tout; j'ai des cheveux gris, Et je monte encore un étage.

Au quatrième, autre métier.

Des nièces me sont nécessaires;

Nous scandalisons le quartier,

Nous nous moquons des commissaires.

Mangeant mon pain à la vapeur, Des plaisirs je fais le ménage. Trop vieille enfin je leur fais peur, Et je monte au cinquième étage.

Dans la mansarde me voilà, Me voilà pauvre balayeuse. Seule et sans feu, je finis là Ma vie au printemps si joyeuse. Je conte à mes voisins surpris Ma fortune à différents âges, Et j'en trouve encor des débris En balayant les cinq étages.

## L'ALCHIMISTE 46.

Air de la Bonne vieille, ou d'Aristippe.

Tu vas, dis-tu, vieux et pauvre alchimiste,
Tirer de l'or des métaux indigents,
Et, faisant plus pour moi que l'âge attriste,
Me rajeunir par de secrets agents.
J'ouvre ma bourse à ta science occulte.
Mon cœur crédule au grand œuvre a recours.
Chacun pourtant conservera son culte:
Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

Sur ce brasier souffle donc en silence,
Ou d'un vieux livre interroge les mots 47.
Ton art est sûr; le Pactole et Jouvence
Dans ce creuset vont marier leurs flots.
L'œil sur ce feu, que tu rêves de choses!
Vois-tu déjà le sourire des cours?
Moi, pour mon front je n'attends que des roses.
Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

Ivre d'espoir, quel délire t'égare!

- « O rois, dis-tu, baisez mes pieds poudreux.
- » J'aurai plus d'or que Cortez et Pizarre
- » N'en ont conquis pour d'autres que pour eux. »
  Naguère encor, toi qui vivais d'aumônes,
  Déjà l'orgueil rugit dans tes discours.
  Achète au poids et sceptres et couronnes.
  Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

Oui, rends-moi-les avec leur indigence; Rends à mon âme un corps plus vigoureux. A mon esprit ôte l'expérience; Souffle en mon cœur un sang plus généreux. Puis t'échappant de ton palais de marbre, En char pompeux bercé sur le velours, Vois-moi dormir, heureux au pied d'un arbre. Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

Je sais pourtant ce que vaut la richesse; Mais j'aime encor; je possède et, cent fois, J'ai craint de voir ma trop jeune maîtresse Compter mes ans et les siens par ses doigts. C'est du soleil qui sied à sa peau brune; C'est de l'été qu'il faut à nos amours. Celle que j'aime est sourde à la fortune. Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

Mais au creuset ta main que trouve-t-elle?
Rien! te voilà plus pauvre et moi plus vieux.

« Non, non, dis-tu; demain, lune nouvelle;

» Recommençons; demain nous serons dieux. »

Tu mens, vieillard; mais d'erreurs caressantes

J'ai tant besoin, que je te crois toujours.

Sur mon front nu, vois ces rides naissantes.

Tout l'or pour toi, mais rends-moi mes beaux jours.

# CHANT FUNÉRAIRE

SUR

### LA MORT DE MON AMI QUÉNESCOURT.

Air: Échos des bois, errants dans ces vallons.

Quoi! sourd aux cris d'un long Miserere,
Sous ce drap noir, que j'asperge en silence;
Quoi! ce cercueil, de cierges entouré,
C'est mon ami, c'est mon ami d'enfance!
Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix
De le bénir pour la dernière fois.

Descendu là, sans s'appuyer sur vous, Dans l'autre vie, il entre exempt d'alarmes. Qu'est-il besoin que votre Dieu jaloux, De son enfer vienne effrayer nos larmes? Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

Son âme, hélas! trop tôt prenant l'essor, Tel un fruit mûr qu'un jeune enfant dérobe, Nous est ravie. Un ange aux ailes d'or L'emporte au ciel dans le pan de sa robe. Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

Modeste et bon, cet homme vertueux, Privé des biens que l'opulence affiche, A semblé pauvre au riche fastueux, Et par ses dons au pauvre a semblé riche. Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

Las, sur les flots, d'aller rasant le bord, Je saluai sa demeure ignorée. Entre, et, chez moi, dit-il, comme en un port, Raccommodons ta voile déchirée. Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

Proclamé roi de ses festins joyeux, A son foyer je fais sécher ma lyre. J'y vois pour moi se dérider les cieux Et mon pays daigne enfin me sourire. Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

A mes chansons que sa joie applaudit!
Sur mes succès son cœur s'en fait accroire,
Et s'enivrant des fleurs qu'il me prédit,
Prend leur parfum pour un encens de gloire.
Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix
De le bénir pour la dernière fois.

Au peu d'éclat dont je brille à présent, Ah! qu'il ait part, et puisse à ma lumière, Comme au flambeau que porte un ver luisant, Longtemps son nom se lire sur la pierre <sup>48</sup>! Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix De le bénir pour la dernière fois.

Des hymnes saints cessez le triste accord :
Il est parti, mais pour un meilleur monde.
A mes chansons s'il peut rester encor
Dans ce cercueil un écho qui réponde,
Cessez vos chants, prêtres; c'est à ma voix
De le bénir pour la dernière fois.

bis.

# JEANNE-LA-ROUSSE,

ou

#### LA FEMME DU BRACONNIER.

Air : Soir et matin sur la fougère.

Un enfant dort à sa mamelle; Elle en porte un autre à son dos. L'aîné qu'elle traîne après elle, Gèle pieds nus dans ses sabots. Hélas! des gardes qu'il courrouce Au loin, le père est prisonnier. Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse; On a surpris le braconnier.

Je l'ai vue heureuse et parée; Elle cousait, chantait, lisait. Du magister fille adorée, Par son bon cœur elle plaisait. J'ai pressé sa main blanche et douce, En dansant sous le marronnier. Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse; On a surpris le braconnier.

Un fermier riche et de son âge, Qu'elle espérait voir son époux,



JEANNE-LA-ROUSSE

Perrotin l'ditem



La quitta, parce qu'au village On riait de ses cheveux roux. Puis deux, puis trois; chacun repousse Jeanne qui n'a pas un denier. Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse; On a surpris le braconnier.

Mais un vaurien dit : « Rousse ou blonde,

- » Moi, pour femme, je te choisis.
- » En vain les gardes font la ronde;
- » J'ai bon repaire et trois fusils.
- » Faut-il bénir mon lit de mousse;
- » Du château payons l'aumônier. »» Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse;On a surpris le braconnier.

Doux besoin d'être épouse et mère Fit céder Jeanne qui, trois fois, Depuis, dans une joie amère, Accoucha seule au fond des bois. Pauvres enfants! chacun d'eux pousse Frais comme un bouton printanier. Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse, On a surpris le braconnier.

Quel miracle un bon cœur opère! Jeanne, fidèle à ses devoirs, Sourit encor; car, de leur père, Ses fils auront les cheveux noirs. Elle sourit; car sa voix douce Rend l'espoir à son prisonnier. Dieu, veillez sur Jeanne-la-Rousse; On a surpris le braconnier.

## LES RELIQUES.

Air: Donnez-vous la peine d'attendre.

D'un saint de paroisse en crédit,
Seul un soir je baisais la châsse.
Vient un bon vieillard qui me dit:
Veux-tu qu'il parle? oh! oui, de grâce.
Oui, dis-je; et me voilà béant;
Voilà qu'il fait des croix magiques;
Voilà le saint sur son séant,
Qui dit, d'un ton de mécréant:

« Dévots, baisez donc mes reliques;
» Baisez, baisez donc mes reliques. »

Il rit, ce squelette incivil, Il rit à s'en tenir les côtes.

- « Depuis huit siècles, poursuit-il,
- » Je grille en enfer pour mes fautes;
- » Mais un prêtre au nez bourgeonné,
- » Pour mieux dîmer sur ses pratiques,

- » Par un tour bien imaginé,
- » Fit un saint des os d'un damné.
- » Dévots, baisez donc mes reliques;
- » Baisez, baisez donc mes reliques.
- » De mon temps, je fus bateleur,
- » Ribaud, filou, témoin à gage.
- » Puis, en grand m'étant fait voleur,
- » J'eus d'un baron mœurs et langage.
- » De leurs châsses, dans mes larcins,
- » J'ai dépouillé des basiliques.
- » Au feu, j'ai jeté de bons saints.
- » Du ciel admirez les desseins.
- » Dévots, baisez donc mes reliques;
- » Baisez, baisez donc mes reliques.
- » Baisez, sous ce dais de velours,
- » La sainte qu'on priera dimanche.
- » C'est une Juive, mes amours,
- » Dont l'œil fut noir et la peau blanche.
- » Grâce à ses charmes réprouvés,
- » Dix prélats sont morts hérétiques;
- » Vingt moines sont morts énervés.
- » Trouvez mieux si vous le pouvez.
- » Dévots, baisez donc ses reliques;
- » Baisez, baisez donc ses reliques.
- » Près d'elle est un vieux crâne étroit;
- » Baisez ce saint d'une autre espèce.

- » Jadis de larron maladroit,
- » Il devint bourreau plein d'adresse.
- » Nos rois, pour se bien divertir,
- » L'occupaient aux fêtes publiques.
- » Hélas! je lui dois, sans mentir,
- » L'honneur de passer pour martyr.
- » Dévots, baisez donc ses reliques;
- » Baisez, baisez donc ses reliques.
- » Sous les noms de pieux patrons,
- » Ainsi nos corps, mis en spectacle,
- » Font pleuvoir l'argent dans les troncs;
- » C'est là notre plus grand miracle.
- » Mais du diable j'entends le cor.
- » Bonsoir, messieurs les catholiques.
  » Il se recouche, et vole encor
  Sur l'autel un crucifix d'or.
  Dévots, baisez donc des reliques!
  Baisez, baisez donc des reliques!

## LA NOSTALGIE,

OU

#### LA MALADIE DU PAYS.

Air de la République.

Vous m'avez dit : « A Paris, jeune pâtre,

- » Viens, suis-nous, cède à tes nobles penchants.
- » Notre or, nos soins, l'étude, le théâtre,
- » T'auront bientôt fait oublier les champs.
  » Je suis venu; mais voyez mon visage.
  Sous tant de feux mon printemps s'est fané.
  Ah! rendez-moi, rendez-moi mon village,
  Et la montagne où je suis né!

La fièvre court triste et froide en mes veines;
A vos désirs cependant j'obéis.
Ces bals charmants où les femmes sont reines,
J'y meurs, hélas! j'ai le mal du pays.
En vain l'étude a poli mon langage;
Vos arts en vain ont ébloui mes yeux.
Ah! rendez-moi, rendez-moi mon village,
Et ses dimanches si joyeux!

Avec raison vous méprisez nos veilles, Nos vieux récits et nos chants si grossiers. De la féerie égalant les merveilles, Votre Opéra confondrait nos sorciers. Au Saint des saints le ciel rendant hommage, De vos concerts doit emprunter les sons. Ah! rendez-moi, rendez-moi mon village, Et sa veillée et ses chansons!

Nos toits obscurs, notre église qui croule, M'ont à moi-même inspiré des dédains. Des monuments j'admire ici la foule; Surtout ce Louvre et ses pompeux jardins. Palais magique, on dirait un mirage Que le soleil colore à son coucher. Ah! rendez-moi, rendez-moi mon village, Et ses chaumes et son clocher!

Convertissez le sauvage idolâtre;
Près de mourir, il retourne à ses dieux.
Là-bas, mon chien m'attend auprès de l'âtre;
Ma mère en pleurs repense à nos adieux.
J'ai vu cent fois l'avalanche et l'orage,
L'ours et les loups fondre sur mes brebis.
Ah! rendez-moi, rendez-moi mon village,
Et la houlette et le pain bis!

Qu'entends-je, ò ciel! pour moi remplis d'alarmes:

- « Pars, dites-vous, demain pars au réveil.
- » C'est l'air natal qui séchera tes larmes;
- » Va refleurir à ton premier soleil. »

Adieu, Paris, doux et brillant rivage, Où l'étranger-reste comme enchaîné. Ah! je revois, je revois mon village, Et la montagne où je suis né.

### MA NOURRICE.

CHANSON HISTORIQUE.

AIR: Do do, l'enfant do, elc.

De souvenir en souvenir,
J'ai reconstruit mon édifice.
Je vais conter, pour en finir,
Ce qu'on m'a dit de ma nourrice.
Au soir des ans doit sembler doux
Ce chant qui nous a bercés tous:
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira tantôt.

Au mois d'août, voilà bien longtemps! Six francs et ma layette en poche, Belle nourrice de vingt ans, D'Auxerre avec moi prit le coche. Sois bien ou mal, sanglote ou ris, Adieu, pauvre enfant de Paris. Dodo, l'enfant do, L'enfant dormira tantòt.

En Bourgogne je débarquai; Pour la chanson climat propice. Nous trouvons, buvant sur le quai, Le vieux mari de ma nourrice. Verre en main, Jean le vigneron Chantait les gaîtés de Piron. Dodo, l'enfant do,

L'enfant dormira tantôt.

Sous son chaume, au bruit du pressoir, Bientôt j'assiste à la vendange. Plus ivre et plus vieux chaque soir, Jean va coucher seul dans la grange. Sa femme, en s'en moquant tout bas, Me dit : Petiot, ne vieillis pas. Dodo, l'enfant do,

L'enfant dormira tantôt.

Un moine, en voisin, vint chez nous: Il entre sans que le chien jappe; Le mari sort, et l'homme roux De ma table fripe la nappe. Hélas! l'odeur du Récollet Fait pour neuf mois tourner mon lait. Dodo, l'enfant do, L'enfant dormira tantòt.

Au vieux moutier, huit jours plus tard,
Jean, bien payé, soignait la vigne.
Moi, gai comme un dieu sans nectar,
Au vin du cru je me résigne.
Ma nourrice en m'en abreuvant,
Soupire et dit: Chien de couvent!
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira tantôt.

Sur cette histoire, en bon devin,
Mon parrain, dès qu'il l'eut apprise,
Me prédit le dégoût du vin;
Le goût de tous les gens d'église.
Pour requiem je prédis, moi,
Qu'ils chanteront à mon convoi :
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira tantôt.

11.

## LES CONTREBANDIERS.

#### CHANSON

ADRESSÉE A M. JOSEPH BERNARD, DÉPUTÉ DU VAR,

AUTEUR

DU BON SENS D'UN HOMME DE RIEN 49.

Air: Cette chaumière-là vaut un palais.

Malheur! malheur aux commis!

A nous, bonheur et richesse!

Le peuple à nous s'intéresse:

Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

> Il est minuit. Çà, qu'on me suive, Hommes, pacotille et mulets. Marchons, attentifs au qui-vive. Armons fusils et pistolets.

Les douaniers sont en nombre; Mais le plomb n'est pas cher; Et l'on sait que dans l'ombre Nos balles verront clair.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse!



LES CONTREBANDIERS



Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

Camarades, la noble vie!

Que de hauts faits à publier!

Combien notre belle est ravie

Quand l'or pleut dans son tablier!

Château, maison, cabane,

Nous sont ouverts partout.

Si la loi nous condamne,

Le peuple nous absout.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

Bravant neige, froid, pluie, orage,
Au bruit des torrents nous dormons.
Ah! qu'on aspire de courage,
Dans l'air pur du sommet des monts!
Cimes à nous connues,
Cent fois vous nous voyez
La tête dans les nues
Et la mort sous nos pieds.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

Aux échanges l'homme s'exerce;
Mais l'impôt barre les chemins.
Passons : c'est nous qui du commerce
Tiendrons la balance en nos mains.
Partout la Providence
Veut, en nous protégeant,
Niveler l'abondance,
Éparpiller l'argent.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

Nos gouvernants, pris de vertige,
Des biens du ciel triplant le taux,
Font mourir le fruit sur sa tige,
Du travail brisent les marteaux.
Pour qu'au loin il abreuve
Le sol et l'habitant,

Le bon Dieu crée un fleuve; Ils en font un étang.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

> Quoi! l'on veut qu'uni de langage, Aux mêmes lois longtemps soumis, Tout peuple qu'un traité partage Forme deux peuples d'ennemis.

Non; grâce à notre peine, Ils ne vont pas en vain Filer la même laine, Sourire au même vin.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

> A la frontière où l'oiseau vole, Rien ne lui dit : Suis d'autres lois. L'été vient tarir la rigole Qui sert de limite à deux rois.

Prix du sang qu'ils répandent, Là, leurs droits sont perçus. Ces bornes qu'ils défendent, Nous sautons par-dessus.

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

> On nous chante dans nos campagnes, Nous, dont le fusil redouté, En frappant l'écho des montagnes Peut réveiller la liberté.

Quand tombe la patrie Sous des voisins altiers, Mourante elle s'écrie : A moi, contrebandiers!

Malheur! malheur aux commis! A nous, bonheur et richesse! Le peuple à nous s'intéresse : Il est de nos amis.

Oui, le peuple est partout de nos amis; Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.

# A MES AMIS,

#### DEVENUS MINISTRES.

AIR:

Non, mes amis, non, je ne veux rien être;
Semez ailleurs places, titres et croix.
Non, pour les cours Dieu ne m'a pas fait naître:
Oiseau craintif je fuis la glu des rois.
Que me faut-il? maîtresse à fine taille,
Petit repas et joyeux entretien.
De mon berceau près de bénir la paille,
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.

Un sort brillant serait chose importune
Pour moi, rimeur, qui vis de temps perdu.
M'est-il tombé des miettes de fortune,
Tout bas je dis : Ce pain ne m'est pas dû.
Quel artisan, pauvre, hélas! quoi qu'il fasse,
N'a plus que moi droit à ce peu de bien?
Sans trop rougir fouillons dans ma besace.
En me créant Dieu m'a dit : Ne sois rien.

Au ciel, un jour, une extase profonde Vient me ravir, et je regarde en bas. De là, mon œil confond dans notre monde Rois et sujets, généraux et soldats. Un bruit m'arrive; est-ce un bruit de victoire? On crie un nom; je ne l'entends pas bien. Grands, dont là-bas je vois ramper la gloire, En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.

Sachez pourtant, pilotes du royaume, Combien j'admire un homme de vertu, Qui, regrettant son hôtel ou son chaume <sup>50</sup>, Monte au vaisseau par tous les vents battu. De loin ma voix lui crie: Heureux voyage! Priant de cœur pour tout grand citoyen. Mais au soleil je m'endors sur la plage. En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.

Votre tombeau sera pompeux sans doute; J'aurai, sous l'herbe, une fosse à l'écart. Un peuple en deuil vous fait cortége en route; Du pauvre, moi, j'attends le corbillard. En vain on court où votre étoile tombe; Qu'importe alors votre gîte ou le mien? La différence est toujours une tombe. En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.

De ce palais souffrez donc que je sorte. A vos grandeurs je devais un salut. Amis, adieu. J'ai derrière la porte Laissé tantôt mes sabots et mon luth.





3077011

All wests Mills

Sous ces lambris près de vous accourue, La Liberté s'offre à vous pour soutien. Je vais chanter ses bienfaits dans la rue. En me créant Dieu m'a dit : Ne sois rien.

### GOTTON.

AIR des Cancans.

Deux vieilles disaient tout bas : Belzébuth prend ses ébats. Voyez en robe, en manteau, Gotton servante au château.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

Son maître est jouet d'un sort; Oui, de l'enfer elle sort. Gageons que son brodequin Nous cache un pied de bouquin.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala. Au vieux baron dès qu'elle eut Fait abjurer son salut, Gotton, rouge de bonheur, Se créa dame d'honneur.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

Bien que le chemin soit long De la cuisine au salon, J'en viens, dit-elle, à mes fins; Dormons tard dans des draps fins.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

Depuis lors, certain valet, N'ouvrant qu'un coin du volet, Au lit, d'un air échauffé, Porte à Gotton son café.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala. Au château tous empâtés, Que d'ânes elle a bâtés! Notre maire, qui l'a fait? Gotton et le sous-préfet.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

A l'église, Dieu! quel ton! Suisse, au banc menez Gotton, Pour lorgner le sacripant Qu'elle-même a fait serpent.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

Mais quoi! l'infâme, aux jours gras, Du beau curé prend le bras; L'appelle petit coquin Et l'habille en arlequin!

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala. Elle a tout : meubles, chevaux.

Bals, festins, atours nouveaux;

Riche, on l'accueille en tout lieu.

Puis, courez donc prier Dieu!

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là, C'est le diable en falbala.

L'enfer donne à ses suppòts Trésors, plaisirs et repos : J'en conclus qu'il est écrit Que Gotton est l'Antechrist.

C'est par-ci, c'est par-là, Trala, trala, tralala; C'est par-ci, c'est par-là. C'est le diable en falbala.

### COLIBRI.

AIR: Garde à vous! (de la Fiancée).

Mes amis,
J'ai soumis
L'enfer à ma puissance.
De son obéissance
J'ai pour gage certain
Un lutin. (bis.)
Sous forme d'oiseau-mouche
A mon chevet il couche.
Lutin doux et chéri,
Baisez-moi, Colibri,
Colibri! (ter.)

S'éveillant,
Babillant,
Au jour qui naît et brille,
Son petit corps scintille
D'émeraude et d'azur
Et d'or pur.
Fleur qui cherche sa tige,
Le voilà qui voltige:
L'aurore en a souri.
Baisez-moi, Colibri,
Colibri!

Je le vois,
A ma voix,
Voler vers qui m'implore.
Ses ailes font éclore
Richesse, honneurs, amours
Et beaux jours.
Quelque soif qui m'embrase,
Il peut remplir le vase
Que ma bouche a tari.
Baisez-moi, Colibri,
Colibri!

Je puis voir
Son pouvoir
Franchir l'espace et l'onde;
Du Pérou, de Golconde
M'apporter, dans nos ports,
Les trésors.
Mais, non; point d'opulence,
Quand un peuple en silence
Souffre et meurt sans abri.
Baisez-moi, Colibri,
Colibri!

Je puis voir
Son pouvoir
Me donner des couronnes;
Des palais à colonnes,
Des gardes et l'amour
D'une cour.

Mais, non; j'en sais l'histoire : Le monde à tant de gloire, De douleur pousse un cri. Baisez-moi, Colibri, Colibri!

Demandons,
Pour seuls dons,
Simple toit, portes closes;
Des chants, du vin, des roses,
Et la paix d'un reclus,
Rien de plus. (bis.)
Mon paradis s'arrange,
Dieux! et l'oiseau se change
En piquante houri.
Baisez-moi, Colibri,
Colibri! (ter.)

# ÉMILE DEBRAUX 51.

CHANSON-PROSPECTUS

POUR LES ŒUVRES DE CE CHANSONNIER.

AIR: Dis-moi, soldat, t'en souviens-tu?

Le pauvre Émile a passé comme une ombre, Ombre joyeuse et chère aux bons vivants. Ses gais refrains vous égalent en nombre, Fleurs d'acacia qu'éparpillent les vents. Debraux, dix ans, régna sur la goguette, Mit l'orgue en train et les chœurs des faubourgs, Et roulant, roi, de guinguette en guinguette, Du pauvre peuple il chanta les amours.

Toujours enfant, gai jusqu'à faire envie, En étourdi vers le plaisir poussé; Pouffant de rire à voir couler sa vie Comme le vin d'un tonneau défoncé; Sifflant le sot sous les croix qu'il découvre, Ou sur son char le grand mal affermi; Sans s'informer par où l'on monte au Louvre, Du pauvre peuple il est resté l'ami.

Mais, dites-vous, il avait donc des rentes? Eh! non, messieurs; il logeait au grenier. Le temps, au bruit des fêtes enivrantes, Râpait, râpait l'habit du chansonnier. Venait l'hiver : le bois manquait à l'âtre; La vitre, au nord, étincelait de fleurs; Il grelottait, mais sa muse folâtre, Du pauvre peuple allait sécher les pleurs.

De l'œil des rois on a compté les larmes; Les yeux du peuple en ont trop pour cela : La France alors pleurait l'éclat des armes Et les grandeurs dont le cours l'ébranla. Ta voix, Émile, évoquant notre histoire, Du cabaret ennoblit les échos; C'était l'asile où se cachait la gloire : Le pauvre peuple aime tant les héros!

Bien jeune, hélas! il descend dans la fosse.

Je l'ai conduit où vieux j'irai demain.

Chantant au loin, des buveurs à voix fausse

Aux noirs pensers m'arrachaient en chemin.

C'étaient ses chants que disait leur ivresse,

Chants que leurs fils sauront bien rajeunir.

De son passage est-il un roi qui laisse

Au pauvre peuple un si doux souvenir?

De sa famille allégez l'indigence; Riches et grands, achetez ce recueil. A tant d'esprit passez la négligence : Ah! du talent le besoin est l'écueil. Ne soyez point ingrats pour nos musettes; Songez aux maux que nous adoucissons. Pour s'en tenir au lot que vous lui faites, Le pauvre peuple a besoin de chansons.

### LE PROVERBE.

Air:

Épris jadis d'une princesse,
Alain vit son cœur rejeté;
Simple écuyer, né sans noblesse,
Comme un vilain il fut traité.
La princesse avait une dame,
Dame d'honneur, fleur au déclin;
Alain lui transporte sa flamme,
Il est traité comme un vilain.

La dame avait une suivante Qui tenait à la qualité. En vain de lui plaire il se vante; Comme un vilain il est traité. La suivante avait sa soubrette : Celle-ci cède au pauvre Alain, Surprise, tant bien il la traite, Qu'on l'ait traité comme un vilain.





LES FEUX FULLET

Periotic Labour

La suivante, qu'un mot éclaire, Court après Alain mieux goûté; La dame à son tour veut lui plaire, Comme un baron il est traité; La princesse enfin, moins superbe, Ouvre au galant ses draps de lin. Depuis lors, adieu le proverbe Qui dit, traité comme un vilain.

### LES FEUX FOLLETS.

Am: Faut l'oublier, disait Colette.

O nuit d'été, paix du village,
Ciel pur, doux parfums, frais ruisseau,
Vous embellissiez mon berceau;
Consolez-moi dans un autre âge.
Las du monde, ici je me plais;
Tout y retrace mon enfance,
Oui, tout, jusqu'à ces feux follets.
Jadis leur éclat et leur danse
M'auraient fait fuir à pas pressés.
J'ai perdu ma douce ignorance.
Follets, dansez, dansez, dansez.

On racontait aux longues veilles Qu'ils étaient moqueurs et méchants; Que ces feux gardaient dans nos champs Bien des trésors, bien des merveilles. Revenants, lutins, noirs esprits, Sorciers, malignes influences, A tout croire on m'avait appris. Je voyais des dragons immenses Sur les donjons des temps passés. L'âge a soufflé sur mes croyances. Follets, dansez, dansez, dansez.

Un soir, j'avais dix ans à peine, Égaré, couvert de sueur, Je vois de loin cette lueur : C'est la lampe de ma marraine. Chez elle un gâteau m'attendant, Je cours, je cours, l'âme ravie. Un berger me crie : « Imprudent! » La lumière par toi suivie » Éclaire un bal de trépassés. » Ainsi devait s'user ma vie. Follets, dansez, dansez, dansez.

A seize ans, je vis même flamme Sur la tombe du vieux curé; Soudain m'écriant : Je prierai, Monsieur le curé, pour votre âme; Je m'imagine qu'il me dit : « Faut-il que la beauté te rende » Déjà rêveur, enfant maudit! » Ce soir-là, tant ma peur fut grande, Je crus à des cieux courroucés. Parlez encore et que j'entende. Follets, dansez, dansez, dansez.

Quand j'aimai Rose au cœur candide, Un peu d'or eût comblé nos vœux. Devant moi passe un de ces feux : Vers des trésors qu'il soit mon guide. J'ose le suivre, mais, hélas! Dans l'étang que ce ruisseau creuse, Je tombe, et je ne péris pas! A-t-il ri de ta chute affreuse? Disent encor des insensés. Non, mais sans moi Rose est heureuse. Follets, dansez, dansez, dansez.

De mille erreurs l'âme affranchie,
Me voilà vieux avant le temps.
Vapeurs qui brillez peu d'instants,
Voyez-vous ma tête blanchie?
Des sages m'ont ouvert les yeux;
Mais j'admirais bien plus l'aurore
Quand je connaissais moins les cieux.
Du savoir le flambeau dévore
Les sylphes qui nous ont bercés.
Ah! je voudrais vous craindre encore.
Follets, dansez, dansez, dansez.

### **HATONS-NOUS!**

FÉVRIER 1831.

Air: Ah! si ma dame me voyait.

Ah! si j'étais jeune et vaillant,
Vrai hussard, je courrais le monde,
Retroussant ma moustache blonde,
Sous un uniforme brillant,
Le sabre au poing et bataillant.
Va, mon coursier, vole en Pologne;
Arrachons un peuple au trépas.
Que nos poltrons en aient vergogne.
Hâtons-nous; l'honneur est là-bas. (bis.)

Si j'étais jeune, assurément
J'aurais maîtresse jeune et belle.
Vite en croupe, mademoiselle;
Imitez le beau dévouement
Des femmes de ce peuple aimant.
Vendez vos parures; oui, toutes.
En charpie emportons vos draps.
De son sang sauvez quelques gouttes.
Hâtons-nous; l'honneur est là-bas.

Bien plus; si j'avais des millions, J'irais dire aux braves Sarmates : Achetons quelques diplomates, Beaucoup de poudre, et rhabillons Vos héroïques bataillons. L'Europe qui marche à béquilles, Riche goutteuse, ne croit pas A la vertu sous des guenilles. Hâtons-nous; l'honneur est là-bas.

Pour eux, si j'étais roi puissant, Combien je ferais plus encore! Mes vaisseaux, du Sund au Bosphore, Iraient réveiller le Croissant, Des Suédois réchauffer le sang; Criant: Pologne, on te seconde! Un long sceptre au bout d'un bon bras Peut atteindre aux bornes du monde. Hâtons-nous; l'honneur est là-bas.

Si j'étais un jour, un seul jour, Le dieu que la Pologne implore, Sous ma justice, avant l'aurore, Le czar pâlirait dans sa cour : Aux Polonais tout mon amour! Je saurais, trompant les oracles, De miracles semer leurs pas. Hélas! il leur faut des miracles! Hâtons-nous; l'honneur est là-bas. Hâtons-nous! mais je ne puis rien.

O Roi des cieux, entends ma plainte:
Père de la liberté sainte,
De ce peuple unique soutien,
Fais de moi son ange gardien.
Dieu, donne à ma voix la trompette
Qui doit réveiller du trépas,
Pour qu'au monde entier je répète:
Hâtez-vous; l'honneur est là-bas. (bis.)

# PONIATOWSKI 52.

JUILLET 4831.

AIR des Trois couleurs.

Quoi! vous fuyez, vous, les vainqueurs du monde!
Devant Leipzig le sort s'est-il mépris?
Quoi! vous fuyez! et ce fleuve qui gronde,
D'un pont qui saute emporte les débris!
Soldats, chevaux, pêle-mêle, et les armes,
Tout tombe là; l'Elster roule entravé.
Il roule sourd aux vœux, aux cris, aux larmes :
« Rien qu'une main (bis), Français, je suis sauvé! »

- « Rien qu'une main? malheur à qui l'implore!
- » Passons, passons. S'arrêter! et pour qui? »

Pour un héros que le fleuve dévore :
Blessé trois fois, c'est Poniatowski.
Qu'importe! on fuit. La frayeur rend barbare.
A pas un cœur son cri n'est arrivé.
De son coursier le torrent le sépare :
« Rien qu'une main, Français, je suis sauvé! »

Il va périr; non; il lutte, il surnage; Il se rattache aux longs crins du coursier.

- « Mourir noyé! dit-il, lorsqu'au rivage
- » J'entends le feu, je vois luire l'acier!
- » Frères, à moi! vous vantiez ma vaillance.
- » Je vous chéris; mon sang l'a bien prouvé.
- » Ah! qu'il m'en reste à verser pour la France!
- » Rien qu'une main, Français, je suis sauvé! »

Point de secours! et sa main défaillante Lâche son guide : adieu, Pologne, adieu! Mais un doux rêve, une image brillante Dans son esprit descend du sein de Dieu.

- « Que vois-je? enfin, l'aigle blanc se réveille,
- » Vole, combat, dé sang russe abreuvé.
- » Un chant de gloire éclate à mon oreille.
- » Rien qu'une main, Français, je suis sauvé! »

Point de secours! il n'est plus, et la rive Voit l'ennemi camper dans ses roseaux. Ces temps sont loin, mais une voix plaintive Dans l'ombre encore appelle au fond des eaux; Et depuis peu (grand Dieu, fais qu'on me croie!), Jusques au ciel son cri s'est élevé. Pourquoi ce cri que le ciel nous renvoie : « Rien qu'une main, Français, je suis sauvé! »

C'est la Pologne et son peuple fidèle Oui tant de fois a pour nous combattu; Elle se noie au sang qui coule d'elle, Sang qui s'épuise en gardant sa vertu. Comme ce chef mort pour notre patrie, Corps en lambeaux dans l'Elster retrouvé, Au bord du gouffre un peuple entier nous crie : « Rien qu'une main (bis), Français, je suis sauvé! »

# L'ÉCRIVAIN PUBLIC.

1824

### COUPLETS DE FÊTE

ADRESSÉS A M. J. LAFFITTE PAR DES EXFANTS OUT IMPLORAIENT SA BIÉNFAISANCE

Air de la République.

#### LES ENFANTS.

Daignez, monsieur, nous servir d'interprète. Chantez pour nous Jacques qui fait du bien.

L'ÉCRIVAIN.

A le louer, enfants, ma plume est prête.

Des malheureux, oui, Jacque est le soutien. Je le peindrai pur, dans son opulence, Des titres vains dont l'orgueil se nourrit.

#### LES ENFANTS.

Chantez plutôt notre reconnaissance : Des enfants n'ont pas tant d'esprit.

### L'ÉCRIVAIN.

On peut chez lui célébrer la richesse Qui trop souvent corrompit les humains. Fruit du travail, tout l'argent de sa caisse Sans les salir a passé dans ses mains. Parfois chez nous la probité prospère; Aux grands talents parfois le ciel sourit.

#### LES ENFANTS.

Parlez plutôt de notre pauvre père. Des enfants n'ont pas tant d'esprit.

### L'ÉCRIVAIN.

Je veux surtout le peindre à la tribune.

A la raison sa voix donna l'essor.

Il défendit la publique fortune

Lorsqu'aux proscrits il prodiguait son or.

Il nous montra la patrie expirante

Sur des trésors que le pouvoir tarit.

#### LES ENFANTS.

Peignez plutôt notre mère souffrante : Des enfants n'ont pas tant d'esprit.

### L'ÉCRIVAIN.

Je veux aussi peindre la calomnie :
Point de vertus que respectent ses traits.
Mais par le souffle une glace ternie,
Plus pure aux yeux brille l'instant d'après.
En vain des sots il connut l'inconstance,
Du citoyen la palme refleurit.

#### LES. ENFANTS.

Dites plutôt qu'il est notre espérance : Des enfants n'ont pas tant d'esprit.

### L'ÉCRIVAIN.

Pauvres enfants! je vois ce qu'il faut dire :
De vos parents Jacque est l'unique appui.
Les biens si chers auxquels un père aspire,
Vous priez Dieu de les verser sur lui.
Pour lui porter ces vœux d'une âme pure,
Vous attendiez que sa porte s'ouvrit.
Plus grands que vous passent par la serrure;
Des enfants n'ont pas tant d'esprit.

# A M. DE CHATEAUBRIAND.

SEPTEMBRE 4831.

Air d'Octavie.

Châteaubriand, pourquoi fuir ta patrie, Fuir son amour, notre encens et nos soins? N'entends-tu pas la France qui s'écrie : Mon beau ciel pleure une étoile de moins?

Où donc est-il? se dit la tendre mère. Battu des vents que Dieu seul fait changer, Pauvre aujourd'hui comme le vieil Homère, Il frappe, hélas! au seuil de l'étranger.

Proscrit jadis, la naissante Amérique Nous le rendit après nos longs discords, Riche de gloire, et Colomb poétique, D'un nouveau monde étalant les trésors.

Le pèlerin de Grèce et d'Ionie, Chantant plus tard le cirque et l'Alhambra, Nous revit tous dévots à son génie, Devant le Dieu que sa voix célébra: De son pays, qui lui doit tant de lyres, Lorsque la sienne en pleurant s'exila, Il s'enquérait aux débris des empires Si des Français n'avaient point passé là.

C'était l'époque où, fécondant l'histoire, La grande épée, effroi des nations, Resplendissante au soleil de la gloire, En fit sur nous rejaillir les rayons.

Ta voix résonne, et soudain ma jeunesse Brille à tes chants d'une noble rougeur <sup>54</sup>. J'offre aujourd'hui, pour prix de mon ivresse, Un peu d'eau pure au pauvre voyageur.

Châteaubriand, pourquoi fuir ta patrie, Fuir son amour, notre encens et nos soins? N'entends-tu pas la France qui s'écrie : Mon beau ciel pleure une étoile de moins?

Des anciens rois quand revint la famille, Lui, de leur sceptre appui religieux, Crut aux Bourbons faire adopter pour fille La Liberté qui se passe d'aïeux.

Son éloquence à ces rois fit l'aumône : Prodigue fée, en ses enchantements, Plus elle voit de rouille à leur vieux trône, Plus elle y sème et fleurs et diamants. Mais de nos droits il gardait la mémoire. Les insensés dirent : Le ciel est beau. Chassons cet homme, et soufflons sur sa gloire, Comme au grand jour on éteint un flambeau.

Et tu voudrais t'attacher à leur chute! Connais donc mieux leur folle vanité. Au rang des maux qu'au ciel même elle impute, Leur cœur ingrat met ta fidélité.

Va; sers le peuple en butte à leurs bravades, Ce peuple humain, des grands talents épris, Qui t'emportait, vainqueur aux barricades, Comme un trophée, entre ses bras meurtris.

Ne sers que lui. Pour lui ma voix te somme D'un prompt retour après un triste adieu. Sa cause est sainte : il souffre, et tout grand homme Auprès du peuple est l'envoyé de Dieu.

Châteaubriand, pourquoi fuir ta patrie, Fuir son amour, notre encens et nos soins? N'entends-tu pas la France qui s'écrie : Mon beau ciel pleure une étoile de moins?

### CONSEIL AUX BELGES.

MAI 1831.

Air de la République.

Finissez-en, nos frères de Belgique,
Faites un roi, morbleu! finissez-en.
Depuis huit mois, vos airs de république
Donnent la fièvre à tout bon courtisan.
D'un roi toujours la matière se trouve:
C'est Jean, c'est Paul, c'est mon voisin, c'est moi.
Tout œuf royal éclôt sans qu'on le couve.
Faites un roi, morbleu! faites un roi;
Faites un roi, faites un roi.

Quels biens sur vous un prince va répandre!
D'abord viendra l'étiquette aux grands airs;
Puis des cordons et des croix à revendre;
Puis ducs, marquis, comtes, barons et pairs;
Puis un beau trône, en or, en soie, en nacre,
Dont le coussin prête à plus d'un émoi.
S'il plaît au ciel, vous aurez même un sacre.
Faites un roi, morbleu! faites un roi;
Faites-un roi, faites un roi.

Puis vous aurez baisemains et parades,
Discours et vers, feux d'artifice et fleurs;
Puis force gens qui se disent malades
Dès qu'un bobo cause au roi des douleurs.
Bonnet de pauvre et royal diadème
Ont leur vermine : un dieu fit cette loi.
Les courtisans rongent l'orgueil suprême.
Faites un roi, morbleu! faites un roi;
Faites un roi, faites un roi.

Chez vous pleuvront laquais de toute sorte;
Juges, préfets, gendarmes, espions;
Nombreux soldats pour leur prêter main-forte;
Joie à brûler un cent de lampions.
Vient le budget! nourrir Athène et Sparte
Eût, en vingt ans, moins coûté, sur ma foi.
L'ogre a diné; peuples, payez la carte.
Faites un roi, morbleu! faites un roi;
Faites un roi, faites un roi.

Mais, quoi! je raille; on le sait bien en France:
J'y suis du trône un des chauds partisans.
D'ailleurs l'histoire a répondu d'avance:
Nous n'y voyons que princes bienfaisants.
Pères du peuple, ils le font pâmer d'aise;
Plus il s'instruit, moins ils en ont d'effroi;
Au bon Henri succède Louis-Treize.
Faites un roi, morbleu! faites un roi;
Faites un roi, faites un roi.

### LE REFUS.

#### CHANSON

ADRESSÉE AU GÉNÉRAL SÉBASTIANI.

Air: Le premier du mois de janvier.

Un ministre veut m'enrichir,
Sans que l'honneur ait à gauchir,
Sans qu'au *Moniteur* on m'affiche.
Mes besoins ne sont pas nombreux;
Mais, quand je pense aux malheureux,
Je me sens né pour être riche.

Avec l'ami pauvre et souffrant On ne partage honneurs ni rang; Mais l'or du moins on le partage. Vive l'or! oui, souvent, ma foi, Pour cinq cents francs, si j'étais roi, Je mettrais ma couronne en gage.

Qu'un peu d'argent pleuve en mon trou, Vite il s'en va, Dieu sait par où! D'en conserver je désespère. Pour recoudre à fond mes goussets, J'aurais dû prendre, à son décès, Les aiguilles de mon grand-père.

Ami, pourtant gardez votre or. Las! j'épousai, bien jeune encor, La Liberté, dame un peu rude. Moi, qui dans mes vers ai chanté Plus d'une facile beauté, Je meurs l'esclave d'une prude.

La Liberté, c'est, Monseigneur, Une femme folle d'honneur; C'est une bégueule enivrée Qui, dans la rue ou le salon, Pour le moindre bout de galon, Va criant : A bas la livrée!

Vos écus la feraient damner. Au fait, pourquoi pensionner Ma muse indépendante et vraie? Je suis un sou de bon aloi; Mais en secret argentez-moi, Et me voilà fausse monnaie.

Gardez vos dons : je suis peureux.

Mais si d'un zèle généreux

Pour moi le monde vous soupçonne,

Sachez bien qui vous a vendu :

Mon cœur est un luth suspendu,

Sitôt qu'on le touche, il résonne.

#### LA

# RESTAURATION DE LA CHANSON.

JANVIER 1831.

Air: J'arrive à pied de province.

Oui, chanson, Muse ma fille,
J'ai déclaré net
Qu'avec Charle et sa famille
On te détrônait <sup>55</sup>.
Mais chaque loi qu'on nous donne
Te rappelle ici.
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

Je croyais qu'on allait faire
Du grand et du neuf;
Même étendre un peu la sphère
De Quatre-vingt-neuf.
Mais point! on rebadigeonne
Un trône noirci.
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

Depuis les jours de décembre <sup>56</sup>, Vois, pour se grandir,

La Chambre vanter la Chambre; La Chambre applaudir.

A se prouver qu'elle est bonne Elle a réussi.

Chanson, reprends ta couronne.

Messieurs, grand merci!

Basse-cour des ministères Qu'en France on honnit,

Nos chapons héréditaires Sauveront leur nid <sup>57</sup>.

Les petits que Dieu leur donne Y pondront aussi.

Chanson, reprends ta couronne.

Messieurs, grand merci!

Gloire à la garde civique, Piédestal des lois!

Qui maintient la paix publique Peut venger nos droits.

Là-haut, quelqu'un, je soupçonne, En a du souci.

Chanson, reprends ta couronne.

— Messieurs, grand merci!

La planète doctrinaire Qui sur Gand brillait, Veut servir de luminaire Aux gens de juillet. Fi d'un froid soleil d'automne,
De brume obscurci!
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

Nos ministres, qu'on peut mettre
Tous au même point,
Voudraient que le baromètre
Ne variât point.
Pour peu que là-bas il tonne,
On se signe ici.
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand.merci!

Pour être en état de grâce,
Que de grands peureux
Ont soin de laisser en place
Les hommes véreux!
Si l'on ne touche à personne,
C'est afin que si......
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

Te voilà donc restaurée,
Chanson mes amours.
Tricolore et sans livrée
Montre-toi toujours.
Ne crains plus qu'on t'emprisonne,
Du moins à Poissy.
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

Mais pourtant laisse en jachère
Mon sol fatigué.

Mes jeunes rivaux, ma chère,
Ont un ciel si gai!
Chez eux la rose foisonne,
Chez moi, le souci.
Chanson, reprends ta couronne.
— Messieurs, grand merci!

### SOUVENIRS D'ENFANCE.

1831.

A MES PARENTS ET AMIS DE PÉRONNE,
VILLE OU J'AI PASSÉ UNE PARTIE DE MA JEUNESSE, DE 1790 A 1796.

Air de la Ronde des Comédiens.

Lieux où jadis m'a bercé l'Espérance, Je vous revois à plus de cinquante ans. On rajeunit aux souvenirs d'enfance, Comme on renaît au souffle du printemps.

Salut! à vous, amis de mon jeune âge. Salut! parents que mon amour bénit. Grâce à vos soins, ici, pendant l'orage, Pauvre oiselet, j'ai pu trouver un nid. Je veux revoir jusqu'à l'étroite geôle, Où, près de nièce aux frais et doux appas, Régnait sur nous le vieux maître d'école, Fier d'enseigner ce qu'il ne savait pas.

J'ai fait ici plus d'un apprentissage, A la paresse, hélas! toujours enclin. Mais je me crus des droits au nom de sage, Lorsqu'on m'apprit le métier de Franklin.

C'était à l'âge où naît l'amitié franche, Sol que fleurit un matin plein d'espoir. Un arbre y croît dont souvent une branche Nous sert d'appui pour marcher jusqu'au soir.

Lieux où jadis m'a bercé l'Espérance, Je vous revois à plus de cinquante ans. On rajeunit aux souvenirs d'enfance, Comme on renaît au souffle du printemps.

C'est dans ces murs qu'en des jours de défaites, De l'ennemi j'écoutais le canon. Ici ma voix, mêlée aux chants des fêtes, De la patrie a bégayé le nom.

Ame rêveuse, aux ailes de colombe, De mes sabots, là, j'oubliais le poids. Du ciel, ici, sur moi la foudre tombe Et m'apprivoise avec celle des rois <sup>58</sup>. Contre le sort ma raison s'est armée Sous l'humble toit, et vient aux mêmes lieux Narguer la gloire, inconstante fumée Qui tire aussi des larmes de nos yeux...

Amis, parents, témoins de mon aurore, Objets d'un culte avec le temps accru, Oui, mon berceau me semble doux encore, Et la berceuse a pourtant disparu.

Lieux où jadis m'a bercé l'Espérance, Je vous revois à plus de cinquante ans. On rajeunit aux souvenirs d'enfance, Comme on renaît au souffle du printemps.

### LE VIEUX VAGABOND.

AIR: Guide mes pas, ô Providence! (des Deux Journées.)

Dans ce fossé cessons de vivre.

Je finis vieux, infirme et las.

Les passants vont dire: Il est ivre.

Tant mieux! ils ne me plaindront pas.

J'en vois qui détournent la tête;

D'autres me jettent quelques sous.

Courez vite; allez à la fête.

Vieux vagabond, je puis mourir sans vous.

Oui, je meurs ici de vieillesse
Parce qu'on ne meurt pas de faim.
J'espérais voir de ma détresse
L'hôpital adoucir la fin.
Mais tout est plein dans chaque hospice,
Tant le peuple est infortuné.
La rue, hélas! fut ma nourrice.
Vieux vagabond, mourons où je suis né.

Aux artisans, dans mon jeune âge,
J'ai dit: Qu'on m'enseigne un métier.
Va, nous n'avons pas trop d'ouvrage,
Répondaient-ils, va mendier.
Riches, qui me disiez: Travaille,
J'eus bien des os de vos repas;
J'ai bien dormi sur votre paille.
Vieux vagabond, je ne vous maudis pas.

J'aurais pu voler, moi, pauvre homme;
Mais non: mieux vaut tendre la main.
Au plus, j'ai dérobé la pomme
Qui mûrit au bord du chemin.
Vingt fois pourtant on me verrouille
Dans les cachots, de par le roi.
De mon seul bien on me dépouille.
Vieux vagabond, le soleil est à moi.

Le pauvre a-t-il une patrie? Que me font vos vins et vos blés, Votre gloire et votre industrie, Et vos orateurs assemblés? Dans vos murs ouverts à ses armes, Lorsque l'étranger s'engraissait, Comme un sot j'ai versé des larmes. Vieux vagabond, sa main me nourrissait.

Comme un insecte fait pour nuire,
Hommes, que ne m'écrasiez-vous?
Ah! plutôt vous deviez m'instruire
A travailler au bien de tous.
Mis à l'abri du vent contraire,
Le ver fût devenu fourmi;
Je vous aurais chéris en frère.
Vieux vagabond, je meurs votre ennemi.

### COUPLETS

adressés

A DES HABITANTS DE L'ILE-DE-FRANCE (ILE MAURICE),
QUI, LORS DE L'ENVOI QU'ILS FIRENT POUR LA SOUSCRIPTION
DES BLESSÉS DE JUILLET,

M'ADRESSÈRENT UNE CHANSON ET UNE BALLE DE CAFÉ.

AIR: Tendres échos, errants dans ces vallons.

Quoi! vos échos redisent nos chansons!
Bons Mauriciens, ils sont Français encore!
A travers flots, tempêtes et moussons,
Leur voix me vient d'où vient pour nous l'aurore.

De tant d'échos résonnant jusqu'à nous, Les plus lointains nous semblent les plus doux.

Mes chants joyeux de jeunesse et d'amour Ont donc aussi fait un si long voyage. Loin de vos bords leur bruit vole à son tour, Et me revient quand je suis vieux et sage. De tant d'échos résonnant jusqu'à nous, Les plus lointains nous semblent les plus doux.

On m'a conté qu'au bord du Gange assis, Des exilés, gais enfants de la Seine, A mes chansons, là, berçaient leurs soucis. Qu'ainsi ma muse endorme votre peine! De tant d'échos résonnant jusqu'à nous, Les plus lointains nous semblent les plus doux.

Si mes chansons vont encor voyager,
Accueillez-les, ces folles hirondelles,
Comme un bon fils reçoit le messager
Qui, d'une mère, apporte des nouvelles.
De tant d'échos résonnant jusqu'à nous,
Les plus lointains nous semblent les plus doux.

Vous-même aussi célébrez vos amours.

Dieu permettra que nos voix se confondent;

Mais en français, frères, chantez toujours,

Pour que toujours nos échos se répondent.

De tant d'échos résonnant jusqu'à nous,

Les plus lointains nous semblent les plus doux.

# CINQUANTE ANS.

AIR:

Pourquoi ces fleurs? est-ce ma fête?
Non; ce bouquet vient m'annoncer
Qu'un demi-siècle sur ma tête
Achève aujourd'hui de passer.
O combien nos jours sont rapides!
O combien j'ai perdu d'instants!
O combien je me sens de rides!
Hélas! hélas! j'ai cinquante ans.

A cet âge, tout nous échappe; Le fruit meurt sur l'arbre jauni. Mais à ma porte quelqu'un frappe; N'ouvrons point : mon rôle est fini. C'est, je gage, un docteur qui jette Sa carte où s'est logé le temps. Jadis, j'aurais dit : c'est Lisette. Hélas! hélas! j'ai cinquante ans.

En maux cuisants vieillesse abonde : C'est la goutte qui nous meurtrit; La cécité, prison profonde; La surdité dont chacun rit. Puis la raison, lampe qui baisse, N'a plus que des feux tremblotants. Enfants, honorez la vieillesse! Hélas! hélas! j'ai cinquante ans.

Ciel! j'entends la mort qui, joyeuse,
Arrive en se frottant les mains.
A ma porte, la fossoyeuse
Frappe; adieu, messieurs les humains!
En bas, guerre, famine et peste;
En haut, plus d'astres éclatants.
Ouvrons, tandis que Dieu me reste.
Hélas, hélas! j'ai cinquante ans.

Mais non! c'est vous! vous, jeune amie!
Sœur de charité des amours!
Vous tirez mon âme endormie
Du cauchemar des mauvais jours.
Semant les roses de votre âge
Partout, comme fait le printemps,
Parfumez les rêves d'un sage.
Hélas! hélas! j'ai cinquante ans.





IN JULE

common phice

# JACQUES.

AIR de Jeannot et Colin.

Jacque, il me faut troubler ton somme.

Dans le village, un gros huissier

Rôde et court, suivi du messier.

C'est pour l'impôt, las! mon pauvre homme.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

Regarde : le jour vient d'éclore; Jamais si tard tu n'as dormi. Pour vendre, chez le vieux Remi, On saisissait avant l'aurore.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

Pas un sou! Dieu! je crois l'entendre. Écoute les chiens aboyer. Demande un mois pour tout payer. Ah! si le roi pouvait attendre!

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi. Pauvres gens! l'impôt nous dépouille! Nous n'avons, accablés de maux, Pour nous, ton père et six marmots, Rien que ta bêche et ma quenouille.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

On compte, avec cette masure, Un quart d'arpent, cher affermé. Par la misère il est fumé; Il est moissonné par l'usure.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

Beaucoup de peine et peu de lucre. Quand d'un porc aurons-nous la chair? Tout ce qui nourrit est si cher! Et le sel aussi, notre sucre!

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

Du vin soutiendrait ton courage; Mais les droits l'ont bien renchéri. Pour en boire un peu, mon chéri, Vends mon anneau de mariage.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi. Rèverais-tu que ton bon ange Te donne richesse et repos? Que sont aux riches les impôts? Quelques rats de plus dans leur grange.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici venir l'huissier du roi.

Il entre! ò ciel! que dois-je craindre? Tu ne dis mot! quelle pâleur! Hier tu t'es plaint de ta douleur, Toi qui souffres tant sans te plaindre.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici monsieur l'huissier du roi.

Elle appelle en vain; il rend l'âme. Pour qui s'épuise à travailler La mort est un doux oreiller. Bonnes gens, priez pour sa femme.

Lève-toi, Jacques, lève-toi; Voici monsieur l'huissier du roi.

## LES ORANGS-OUTANGS.

Air: Un ancien proverbe nous dit; ou de Calpigi.

Jadis, si l'on en croit Ésope,
Les orangs-outangs de l'Europe
Parlaient si bien, que d'eux, hélas!
Nous sont venus les avocats.
Un des leurs, à son auditoire
Dit un jour : « Consultez l'histoire;
» Messieurs, l'homme fut en tout temps
» Le singe des orangs-outangs.

- » Oui; d'abord, vivant de nos miettes,
- » Il prit de nous l'art des cueillettes;
- » Puis, d'après nous, le genre humain
- » Marcha droit, la canne à la main.
- » Même avec le ciel qui l'effraie,
- » Il use de notre monnaie.
- » Messieurs, l'homme fut en tout temps
- » Le singe des orangs-outangs.
- » Il prend nos amours pour modèles;
- » Mais nos guenons nous sont fidèles.

- » Sans doute il n'a bien imité
- » Que notre cynisme effronté.
- » C'est, chez nous, qu'à vivre sans gêne
- » S'instruisit le grand Diogène.
- » Messieurs, l'homme fut en tout temps
- » Le singe des orangs-outangs.
- » L'homme a vu chez nous une armée,
- » D'un centre et d'ailes bien formée,
- » Ayant, sous les chefs les meilleurs,
- » Garde, avant-garde et tirailleurs.
- » Il n'avait pas mis Troie en cendre,
- » Que nous comptions vingt Alexandre.
- » Messieurs, l'homme fut en tout temps
- » Le singe des orangs-outangs.
- » Avec bâton, épée ou lance,
- » Tuer est l'art par excellence.
- » Nous l'enseignons. Or dites-moi,
- » Pourquoi l'homme est-il notre roi?
- » Grands dieux! c'est fait pour rendre impie.
- » Votre image est notre copie.
- » Oui, dieux, l'homme fut en tout temps
- » Le singe des orangs-outangs. »

Quoi! dit Jupin, à mes oreilles, Toujours, singes, castors, abeilles, Crieront: C'est un ours mal léché, Votre homme; où l'avez-vous pêché? Tout sot qu'il est, il me cajole. Otons aux bêtes la parole; Car l'homme encor sera longtemps Le singe des orangs-outangs.

### LES FOUS.

Air: Ce magistrat irréprochable.

Vieux soldats de plomb que nous sommes, Au cordeau nous alignant tous, Si des rangs sortent quelques hommes, Tous nous crions : A bas les fous! On les persécute, on les tue; Sauf, après un lent examen, A leur dresser une statue, Pour la gloire du genre humain.

Combien de temps une pensée, Vierge obscure, attend son époux! Les sots la traitent d'insensée; Le sage lui dit : Cachez-vous. Mais la rencontrant loin du monde, Un fou qui croit au lendemain, L'épouse; elle devient féconde Pour le bonheur du genre humain. J'ai vu Saint-Simon le prophète <sup>59</sup>, Riche d'abord, puis endetté, Qui des fondements jusqu'au faîte Refaisait la société. Plein de son œuvre commencée, Vieux, pour elle il tendait la main, Sûr qu'il embrassait la pensée Qui doit sauver le genre humain.

Fourier 60 nous dit: Sors de la fange, Peuple en proie aux déceptions. Travaille, groupé par phalange, Dans un cercle d'attractions. La terre, après tant de désastres, Forme avec le ciel un hymen, Et la loi qui régit les astres Donne la paix au genre humain.

Enfantin affranchit la femme; L'appelle à partager nos droits.
Fi! dites-vous; sous l'épigramme
Ces fous rêveurs tombent tous trois.
Messieurs, lorsqu'en vain notre sphère,
Du bonheur cherche le chemin,
Honneur au fou qui ferait faire
Un rêve heureux au genre humain!

Qui découvrit un nouveau monde? Un fou qu'on raillait en tout lieu. Sur la croix que son sang inonde, Un fou qui meurt nous lègue un Dieu. Si demain, oubliant d'éclore, Le jour manquait, eh bien! demain Quelque fou trouverait encore Un flambeau pour le genre humain.

### LE SUICIDE.

SUR LA MORT

DES JEUNES VICTOR ESCOUSSE ET AUGUSTE LEBRAS 61.

FÉVRIER 1832.

Air d'Agéline (de Wilmem), ou du Tailleur et la Fée.

Quoi! morts tous deux! dans cette chambre close
Où du charbon pèse encor la vapeur!
Leur vie, hélas! était à peine éclose.
Suicide affreux! triste objet de stupeur!
Ils auront dit: Le monde fait naufrage:
Voyez pâlir pilote et matelots.
Vieux bâtiment usé par tous les flots,
Il s'engloutit: sauvons-nous à la nage.
Et vers le ciel se frayant un chemin,
Ils sont partis en se donnant la main.

Pauvres enfants! l'écho murmure encore L'air qui berça votre premier sommeil.
Si quelque brume obscurcit votre aurore,
Leur disait-on, attendez le soleil.
Ils répondaient : Qu'importe que la sève
Monte enrichir les champs où nous passons.
Nous n'avons rien; arbres, fleurs, ni moissons.
Est-ce pour nous que le soleil se lève!
Et vers le ciel se frayant un chemin,
Ils sont partis en se donnant la main.

Pauvres enfants! calomnier la vie!
C'est par dépit que les vieillards le font.
Est-il de coupe où votre âme ravie,
En la vidant, n'ait vu l'amour au fond?
Ils répondaient : C'est le rêve d'un ange.
L'amour! en vain notre voix l'a chanté.
De tout son culte un autel est resté;
Y touchions-nous? l'idole était de fange.
Et vers le ciel se frayant un chemin,
Ils sont partis en se donnant la main.

Pauvres enfants! mais les plumes venues, Aigles un jour, vous pouviez, loin du nid, Bravant la foudre et dépassant les nues, La gloire en face, atteindre à son zénith. Ils répondaient : Le laurier devient cendre, Cendre qu'au vent l'Envie aime à jeter; Et notre vol dût-il si haut monter, Toujours près d'elle il faudra redescendre. Et vers le ciel se frayant un chemin, Ils sont partis en se donnant la main.

Pauvres enfants! quelle douleur amère
N'apaisent pas de saints devoirs remplis?
Dans la patrie on retrouve une mère,
Et son drapeau nous couvre de ses plis.
Ils répondaient : Ce drapeau qu'on escorte
Au toit du chef, le protége endormi;
Mais le soldat, teint du sang ennemi,
Veille et de faim meurt en gardant la porte.
Et vers le ciel se frayant un chemin,
Ils sont partis en se donnant la main.

Pauvres enfants! de fantômes funèbres Quelque nourrice a peuplé vos esprits. Mais un Dieu brille à travers nos ténèbres; Sa voix de père a dû calmer vos cris. Ah! disaient-ils, suivons ce trait de flamme. N'attendons pas, Dieu, que ton nom puissant, Qu'on jette en l'air comme un nom de passant, Soit, lettre à lettre, effacé de notre âme. Et vers le ciel se frayant un chemin, Ils sont partis en se donnant la main.

Dieu créateur, pardonne à leur démence. Ils s'étaient faits les échos de leurs sons, Ne sachant pas qu'en une chaîne immense, Non pour nous seuls, mais pour tous, nous naissons. L'humanité manque de saints apôtres





LE NEWLY CAR DE MENNION

Qui leur aient dit : Enfants, suivez sa loi. Aimer, aimer, c'est être utile à soi; Se faire aimer, c'est être utile aux autres. Et vers le ciel se frayant un chemin, Ils sont partis en se donnant la main.

## LE MÉNÉTRIER DE MEUDON.

AIR de la Contredanse des petits pátés.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

Guilain, sous les charmilles, Au temps de Rabelais, Mit en train femmes, filles, Bourgeois, manants, varlets. Les bigots, par rancune, Au sorcier criaient tous, Disant: Au clair de lune Il fait danser les loups.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite, obéissez donc; Il est le roi du rigodon. Qu'il ait ou non un charme, Par lui tout va sautant; Vieux que la danse alarme, Jeunes qui l'aiment tant. Son coup d'archet sonore Fit, et point n'en riez, Danser jusqu'à l'aurore Deux nouveaux mariés.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

Un jour, sous sa fenêtre, Passe un enterrement : Le cortége et le prêtre Entendent l'instrument. Ils sautent; la prière Cède aux joyeux accords; Et jusqu'au cimetière On danse autour du corps.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

A la cour on l'appelle : Il y va, le pauvret!

Là, que d'or étincelle!

Quel brillant cabaret!

Là, rois, princes, princesses,

Rubis, perles, velours;

Tout jusqu'à des caresses;

Tout, hors de vrais amours.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

Il joue, et l'on dédaigne Ce qu'il y met de soin. Où l'ambition règne La gaîté perd son coin. Maint danseur de quadrille Se dit : N'oublions pas Que plus le parquet brille Plus on fait de faux pas.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

Dieu! chacun bâille! ô rage! Guilain désespéré Fuit, et meurt au village, De tout Meudon pleuré. La nuit, revient son ombre. Oyez ces sons lointains. Guilain, dans le bois sombre, Fait sauter les lutins.

Dansez vite! obéissez donc Au ménétrier de Meudon; Dansez vite! obéissez donc; Il est le roi du rigodon.

#### JEAN DE PARIS.

Air: Cette chaumière-là vaut un palais.

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris. (bis.)

Toujours, dit la chronique ancienne, Jean, sur son grand sabre, a sauté, Quand, de leur ville, avec la sienne Des sots comparaient la beauté: Proclamant sur son âme, En prose ainsi qu'en vers, Les tours de Notre-Dame, Centre de l'univers.

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris.

S'il franchit la grande muraille;
S'il cocufie un mandarin;
Du peuple magot s'il se raille;
A Paris s'il revient grand train;
L'espoir qui le domine,
C'est, chez son vieux portier,
De parler de la Chine
Aux badauds du quartier.

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris.

Je veux de l'or beaucoup et vite, Dit-il, au Pérou débarquant. A s'y fixer chacun l'invite : Me prend-on pour un trafiquant? Loin de mes dix maîtresses, Fi de ce vil métal! Je préfère aux richesses Paris et l'hôpital.

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris.

A la guerre gaîment il vole, Pour la croix ou pour Saladin : Se bat, jure, pille et viole, Puis à Paris écrit soudain :

- « Que ma gloire s'étende
- » Du Louvre aux boulevards;
- » Qu'un ramoneur y vende
- » Mon buste pour six liards. »

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris.

En Perse il prétend qu'une reine Lui dit un soir : Je te fais roi. Soit! répond-il; mais pour ma peine, Jusqu'au Pont-Neuf viens avec moi. Pendant huit jours de fête, Tout Paris me verra Montrer, couronne en tête, Mon nez à l'Opéra.

Ris et chante, chante et ris;

Prends tes gants et cours le monde;

Mais, la bourse vide ou ronde,

Reviens dans ton Paris;

Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris.

Jean de Paris, dans ta chronique,
C'est nous qu'on peint, nous francs badauds.
Quittons-nous cette ville unique,
Nous voyageons Paris à dos.
Quel amour incroyable
Maintenant et jadis,
Pour ces murs dont le diable
A fait son Paradis!

Ris et chante, chante et ris;
Prends tes gants et cours le monde;
Mais, la bourse vide ou ronde,
Reviens dans ton Paris;
Ah! reviens, ah! reviens, Jean de Paris. (bis.)

#### **PRÉDICTION**

### DE NOSTRADAMUS 62

POUR L'AN DEUX MIL.

Air des Trois couleurs.

Nostradamus, qui vit naître Henri-Quatre, Grand astrologue, a prédit dans ses vers, Qu'en l'an deux mil, date qu'on peut débattre, De la médaille on verrait le revers. Alors, dit-il, Paris, dans l'allégresse, Au pied du Louvre ouïra cette voix : « Heureux Français, soulagez ma détresse; » Faites l'aumône (bis) au dernier de vos rois. »

Or, cette voix sera celle d'un homme
Pauvre, à scrofule, en haillons, sans souliers,
Qui, né proscrit, vieux, arrivant de Rome,
Fera spectacle aux petits écoliers.
Un sénateur criera : « L'homme à besace!
» Les mendiants sont bannis par nos lois. »
— « Hélas! monsieur, je suis seul de ma race.
» Faites l'aumòne au dernier de vos rois. »

- « Es-tu vraiment de la race royale? »
- « Oui, répondra cet homme fier encor.
- » J'ai vu dans Rome, alors ville papale,
- » A mon aïeul, couronne et sceptre d'or.
- » Il les vendit pour nourrir le courage
- » De faux agents, d'écrivains maladroits.
- » Moi, j'ai pour sceptre un bâton de voyage.
- » Faites l'aumône au dernier de vos rois.
- » Mon père âgé, mort en prison pour dettes,
- » D'un bon métier n'osa point me pourvoir.
- » Je tends la main; riches, partout vous êtes
- » Bien durs au pauvre, et Dieu me l'a fait voir.
- » Je foule enfin cette plage féconde
- » Qui repoussa mes aïeux tant de fois.
- » Ah! par pitié pour les grandeurs du monde,
- » Faites l'aumône au dernier de vos rois. »

Le sénateur dira : « Viens ; je t'emmène

- » Dans mon palais; vis heureux parmi nous.
- » Contre les rois nous n'avons plus de haine :
- » Ce qu'il en reste embrasse nos genoux.
- » En attendant que le sénat décide,
- » A ses bienfaits si ton sort a des droits,
- » Moi, qui suis né d'un vieux sang régicide,
- » Je fais l'aumône au dernier de nos rois. »

Nostradamus ajoute en son vieux style : La république au prince accordera Cent louis de rente, et, citoyen utile, Pour maire, un jour, Saint-Cloud le choisira. Sur l'an deux mil on dira dans l'histoire, Qu'assise au trône et des arts et des lois, La France en paix, reposant sous sa gloire, A fait l'aumône (*bis*) au dernier de ses rois.

### PASSY.

Air : T'en souviens-tu?

Paris, adieu; je sors de tes murailles.
J'ai dans Passy trouvé gîte et repos.
Ton fils t'enlève un droit de funérailles,
Et sa piquette échappe à tes impôts.
Puissé-je ici vieillir exempt d'orage,
Et, de l'oubli près de subir le poids,
Comme l'oiseau, dormir dans le feuillage,
Au bruit mourant des échos de ma voix!

#### LE VIN DE CHYPRE.

Air du vaudeville de Préville et Taconnet.

Chypre, ton vin qui rajeunit ma verve,
Me fait revoir l'enfant porte-bandeau,
Jupiter, Mars, Vénus, Junon, Minerve,
Ces dieux longtemps rayés de mon *Credo*.
Si nos auteurs, tout païens dans leurs livres,
M'ont fait maudire un culte ingénieux;
Ah! de ce vin c'est qu'ils n'étaient pas ivres.
Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

Au culte grec, enseigné dans nos classes, Oui, je reviens, tant Bacchus est puissant. A mes chansons, dansez, Muses et Grâces; Souris, Phébus; Zéphyr, sois caressant. Faunes, Sylvains, Bacchantes et Dryades, Autour de moi formez des chœurs joyeux. Mais de ma cave éloignez les Naïades. Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

Grâce à ce vin de saveur goudronnée, Je crois voguer vers ces anciens autels Où la beauté, de myrte couronnée, Sous un ciel pur ravissait les mortels. Nés dans le Nord, sous un vent de colère, Figurons-nous ce ciel délicieux. A le peupler l'homme a dû se complaire. Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

Les yeux en l'air le bon homme Hésiode Cherchait jadis des dieux à noms ronflants. Faute d'idée, il allait faire une ode; De Chypre arrive une outre aux larges flancs. Mon Grec s'enivre et sur Pégase il grimpe, Chaud du nectar qui pousse au merveilleux. L'outre était pleine; il en sort un olympe. Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

Aux déités, fables des vieux empires, Nous opposons des diables peu tentants; Des loups-garoux, des goules, des vampires, Du moyen âge aimables passe-temps. Fi des damnés, des spectres et des tombes! Fi de l'horrible! il est contagieux. Chauves-souris, faites place aux colombes. Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

Anacréon, Ménandre, Eschyle, Homère, Ont dans ce vin bu l'immortalité. Ah! versez-m'en, et ma lyre éphémère Pour l'avenir peut-être aura chanté. Non; mais, d'Amours conduisant une troupe, Hébé pour moi quitte un moment les cieux. En souriant elle remplit ma coupe. Le vin de Chypre a créé tous les dieux.

#### LES

### QUATRE AGES HISTORIQUES.

Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.

Société, vieux et sombre édifice,
Ta chute, hélas! menace nos abris :
Tu vas crouler : point de flambeau qui puisse
Guider la foule à travers tes débris!
Où courons-nous? quel sage, en proie au doute,
N'a sur son front vingt fois passé la main?
C'est aux soleils d'être sûrs de leur route :
Dieu leur a dit : Voilà votre chemin.

Mais le passé nous dévoile un mystère.
Au bonheur, oui, l'homme a droit d'aspirer :
Par ses labeurs plus il étend la terre,
Plus son cerveau grandit pour l'enserrer.
En nation il vogue, nef immense,
Semer, bâtir aux rivages du temps.
Où l'une échoue une autre recommence.
Dieu nous a dit : Peuples, je vous attends.

Au premier âge, âge de la famille, L'homme eut pour lois ses grossiers appétits. Groupes épars, sous des toits de charmille, Mâle et femelle abritaient leurs petits. Ligués bientôt, les fils, tribu croissante, Ont, dans un camp, bravé tigres et loups. C'est au berceau la cité vagissante: Dieu dit: Mortels, j'aurai pitié de vous.

Au second âge on chante la patrie,
Arbre fécond, mais qui croît dans le sang.
Tout peuple armé semble avoir sa furie
Qui foule aux pieds le vaincu gémissant.
A l'esclavage, eh quoi! l'on s'accoutume!
Il corrompt tout; les tyrans se font dieux.
Mais dans le ciel une lampe s'allume;
Dieu dit alors : Humains, levez les yeux.

L'âge suivant, sur tant de mœurs contraires, Religieux, élève un seul autel.
Sois libre, esclave. Hommes, vous êtes frères.
Comme ses rois le pauvre est immortel.
Sciences, lois, arts, commerce, industrie,
Tout naît pour tous; les flots sont maîtrisés;
La presse abat les murs de la patrie,
Et Dieu nous dit : Peuples, fraternisez.

Humanité, règne! voici ton âge Que nie en vain la voix des vieux échos. Déjà les vents au bord le plus sauvage De ta pensée ont semé quelques mots.





LA PAUYRE FEMME

Paix au travail! paix au sol qu'il féconde! Que par l'amour les hommes soient unis; Plus près des cieux qu'ils replacent le monde; Que Dieu nous dise : Enfants, je vous bénis.

Du genre humain saluons la famille!

Mais qu'ai-je dit? pourquoi ce chant d'amour?

Aux feux des camps le glaive encor scintille;

Dans l'ombre à peine on voit poindre le jour.

Des nations aujourd'hui la première,

France, ouvre-leur un plus large destin.

Pour éveiller le monde à ta lumière,

Dieu t'a dit: Brille, étoile du matin.

#### LA PAUVRE FEMME.

AIR de mon Habit, ou d'Aristippe.

Il neige, il neige, et là, devant l'église, Une vieille prie à genoux.

Sous ses haillons où s'engouffre la bise, C'est du pain qu'elle attend de nous.

Seule, à tâtons, au parvis Notre-Dame, Elle vient hiver comme été.

Elle est aveugle, hélas! la pauvre femme. Ah! faisons-lui la charité. Savez-vous bien ce que fut cette vieille Au teint hâve, aux traits amaigris? D'un grand spectacle, autrefois la merveille, Ses chants ravissaient tout Paris.

Les jeunes gens, dans le rire ou les larmes; S'exaltaient devant sa beauté.

Tous, ils ont dû des rêves à ses charmes. Ah! faisons-lui la charité.

Combien de fois, s'éloignant du théâtre,
Au pas pressé de ses chevaux,
Elle entendit une foule idolâtre
La poursuivre de longs bravos!
Pour l'enlever au char qui la transporte,
Pour la rendre à la volupté,
Que de rivaux l'attendent à sa porte!
Ah! faisons-lui la charité.

Quand tous les arts lui tressaient des couronnes,
Qu'elle avait un pompeux séjour!
Que de cristaux, de bronzes, de colonnes!
Tributs de l'amour à l'amour.
Dans ses banquets, que de muses fidèles
Au vin de sa prospérité!
Tous les palais ont leurs nids d'hirondelles.
Ah! faisons-lui la charité.

Revers affreux! un jour la maladie Éteint ses yeux, brise sa voix; Et bientôt seule et pauvre elle mendie Où, depuis vingt ans, je la vois. Aucune main n'eut mieux l'art de répandre Plus d'or, avec plus de bonté, Que cette main qu'elle hésite à nous tendre. Ah! faisons-lui la charité.

Le froid redouble, ô douleur! ô misère!

Tous ses membres sont engourdis.

Ses doigts ont peine à tenir le rosaire

Qui l'eût fait sourire jadis.

Sous tant de maux, si son cœur tendre encore

Peut se nourrir de piété;

Pour qu'il ait foi dans le ciel qu'elle implore,

Ah! faisons-lui la charité.

### LES TOMBEAUX DE JUILLET.

1832.

Air d'Octavie.

Des fleurs, enfants, vous dont les mains sont pures; Enfants, des fleurs, des palmes, des flambeaux! De nos Trois-Jours ornez les sépultures. Comme les rois le peuple a ses tombeaux. Charle avait dit : « Que juillet qui s'écoule » Venge mon trône en butte aux niveleurs. » Victoire aux lis! » Soudain Paris en foule S'arme et répond : Victoire aux trois couleurs!

Pour parler haut, pour nous trouver timides, Par quels exploits fascinez-vous nos yeux? N'imitez pas l'homme des Pyramides : Dans son linceul tiendraient tous vos aïeux.

Quoi! d'une Charte on nous a fait l'aumône, Et sous le joug vous voulez nous courber! Nous savons tous comment s'écroule un trône. Dieu juste! encore un roi qui veut tomber.

Car une voix qui vient d'en haut, sans doute, Au fond du cœur nous crie : Égalité! L'égalité? c'est peut-être une route Qu'aux malheureux ferme la royauté.

Marchons! marchons! A nous l'Hôtel-de-Ville! A nous les quais! à nous le Louvre! à nous! Entrés vainqueurs dans le royal asile, Sur le vieux trône ils se sont assis tous.

Qu'un peuple est grand qui, pauvre, gai, modeste, Seul maître, après tant de sang et d'efforts, Chasse en riant des princes qu'il déteste, Et de l'état garde à jeun les trésors! Des fleurs, enfants, vous dont les mains sont pures; Enfants, des fleurs, des palmes, des flambeaux! De nos Trois-Jours ornez les sépultures. Comme les rois le peuple a ses tombeaux.

Des artisans, des soldats de la Loire, Des écoliers s'essayant au canon, Sont tombés là, vous léguant leur victoire; Sans penser même à nous dire leur nom.

A ces héros la France doit un temple.

Leur gloire au loin inspire un saint effroi.

Les rois que trouble un aussi grand exemple,

Tout bas ont dit: Qu'est-ce aujourd'hui qu'un roi?

Voit-on venir le drapeau tricolore? Répètent-ils, de souvenirs remplis. Et sur leur front ce drapeau semble encore Jeter d'en haut les ombres de ses plis.

En paix voguant de royaume en royaume, A Sainte-Hélène en sa course il atteint. Napoléon, gigantesque fantôme, Paraît debout sur ce volcan éteint.

A son tombeau la main de Dieu l'enlève. « Je t'attendais, mon drapeau glorieux. » Salut! » Il dit, brise et jette son glaive Dans l'Océan, et se perd dans les cieux. Dernier conseil de son génie austère! Du glaive en lui finit la royauté. Le conquérant des sceptres de la terre, Pour successeur choisit la Liberté.

Des fleurs, enfants, vous dont les mains sont pures; Enfants, des fleurs, des palmes, des flambeaux! De nos Trois-Jours ornez les sépultures. Comme les rois le peuple a ses tombeaux.

Des corrupteurs la faction titrée, Déserte en vain cet humble monument; En vain compare à l'émeute enivrée, De nos vengeurs le noble dévouement.

Enfants, en rêve, on dit qu'avec les anges Vous échangez, la nuit, les plus doux mots. De l'avenir prédisez les louanges, Pour consoler ces âmes de héros.

Dites-leur: Dieu veille sur votre ouvrage. Par nos errèurs ne vous laissez troubler. Du coup qu'ici frappa votre courage, La terre encore a longtemps à trembler.

Mais dans nos murs fondrait l'Europe entière, Qu'au prompt départ de vingt peuples rivaux, La liberté naîtrait de la poussière Qu'emporteraient les pieds de leurs chevaux. Partout luira l'égalité féconde. Les vieilles lois errent sur des débris. Le monde ancien finit; d'un nouveau monde La France est reine, et son Louvre est Paris.

A vous, enfants, ce fruit des Trois-Journées. Ceux qui sont là vous frayaient le chemin. Le sang français, des grandes destinées Trace en tout temps la route au genre humain.

Des fleurs, enfants, vous dont les mains sont pures; Enfants, des fleurs, des palmes, des flambeaux! De nos Trois-Jours ornez les sépultures. Comme les rois le peuple a ses tombeaux.

### ADIEU, CHANSONS!

Air du Tailleur et la Fée, ou d'Agéline.

Pour rajeunir les fleurs de mon trophée,
Naguère encor, tendre, docte ou railleur,
J'allais chanter, quand m'apparut la fée
Qui me berça chez le bon vieux tailleur.
« L'hiver, dit-elle, a soufflé sur ta tête :
» Cherche un abri pour tes soirs longs et froids.

- » Vingt ans de lutte ont épuisé ta voix,
- » Qui n'a chanté qu'au bruit de la tempête. » Adieu, chansons! mon front chauve est ridé. L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.
- « Ces jours sont loin, poursuit-elle, où ton âme
- » Comme un clavier modulait tous les airs;
- » Où la gaîté, vive et rapide flamme,
- » Au ciel obscur prodiguait ses éclairs.
- » Plus rétréci l'horizon devient sombre.
- » Des gais amis le long rire a cessé.
- » Combien là-bas déjà t'ont devancé!
- » Lisette même, hélas! n'est plus qu'une ombre. » Adieu, chansons! mon front chauve est ridé. L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.
- « Bénis ton sort. Par toi la poésie
- » A d'un grand peuple ému les derniers rangs.
- » Le chant qui vole à l'oreille saisie,
- » Souffla tes vers, même aux plus ignorants.
- » Vos orateurs parlent à qui sait lire;
- » Toi, conspirant tout haut contre les rois,
- » Tu marias, pour ameuter les voix,
- » Des airs de vielle aux accents de la lyre.
  » Adieu, chansons! mon front chauve est ridé.
  L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.
- « Tes traits aigus, lancés au trône même,
- » En retombant aussitôt ramassés,
- » De près, de loin, par le peuple qui t'aime,
- » Volaient en chœur jusqu'au but relancés.

- » Puis quand ce trône ose brandir son foudre,
- » De vieux fusils l'abattent en trois jours.
- » Pour tous les coups tirés dans son velours,
- » Combien ta muse a fabriqué de poudre! »
  Adieu, chansons! mon front chauve est ridé.
  L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.
- « Ta part est belle à ces grandes journées,
- » Où du butin tu détournas les yeux.
- » Leur souvenir, couronnant tes années,
- » Te suffira, si tu sais être vieux.
- » Aux jeunes gens racontes-en l'histoire;
- » Guide leur nef; instruis-les de l'écueil;
- » Et de la France, un jour, font-ils l'orgueil,
- » Va réchauffer ta vieillesse à leur gloire.
  » Adieu, chansons! mon front chauve est ridé.
  L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.

Ma bonne fée, au seuil du pauvre barde, Oui, vous sonnez la retraite à propos. Pour compagnon, bientôt dans ma mansarde, J'aurai l'oubli, père et fils du repos. Mais à ma mort, témoins de notre lutte, De vieux Français se diront, l'œil mouillé: Au ciel, un soir, cette étoile à brillé; Dieu l'éteignit longtemps avant sa chute. Adieu, chansons! mon front chauve est ridé. L'oiseau se tait; l'aquilon a grondé.



# DÉDICACE.

н. \_\_\_\_\_4.

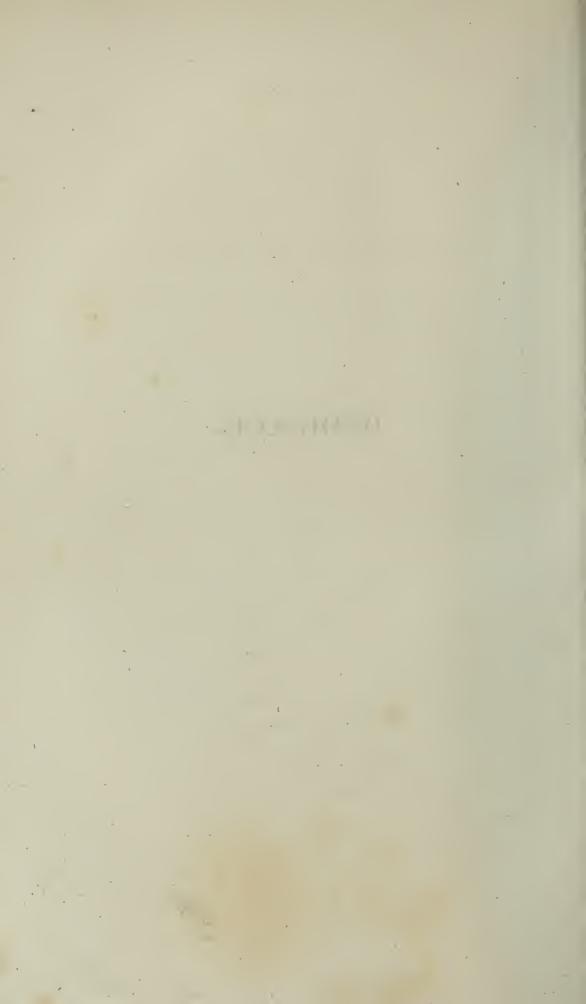

### A M. LUCIEN BONAPARTE,

PRINCE DE CANINO.

Passy, 45 janvier 4833.

En 4803, privé de ressources, las d'espérances déçues, versifiant sans but et sans encouragement, sans instruction et sans conseils, j'eus l'idée (et combien d'idées semblables étaient restées sans résultat!), j'eus l'idée de mettre sous enveloppe mes informes poésies et de les adresser, par la poste, au frère du Premier Consul, M. Lucien Bonaparte, déjà célèbre par un grand talent oratoire et par l'amour des arts et des lettres. Mon épître d'envoi, je me le rappelle encore, digne d'une jeune tête toute républicaine, portait l'empreinte de l'orgueil blessé par le besoin de recourir à un protecteur. Pauvre inconnu, désappointé tant de fois, je n'osais compter sur le succès d'une démarche que personne n'appuyait. Mais le

troisième jour, ô joie indicible! M. Lucien m'appelle auprès de lui, s'informe de ma position, qu'il adoucit bientôt; me parle en poëte et me prodigue des encouragements et des conseils. Malheureusement il est forcé de s'éloigner de la France. J'allais me croire oublié, lorsque je reçois de Rome une procuration pour toucher le traitement de l'Institut dont M. Lucien était membre, avec une lettre que j'ai précieusement conservée et où il me dit:

« Je vous adresse une procuration pour toucher » mon traitement de l'Institut. Je vous prie d'accep-» ter ce traitement, et je ne doute pas que, si vous » continuez de cultiver votre talent par le travail, » vous ne soyez un jour un des ornements de notre » Parnasse. Soignez surtout la délicatesse du rhythme : » ne cessez pas d'être hardi, mais soyez plus élé-» gant, » etc., etc.

Jamais on n'a fait le bien avec une grâce plus encourageante; jamais, en arrachant un jeune poëte à la misère, on ne l'a mieux relevé à ses propres yeux. Aux sages avis qui accompagnent de tels bienfaits, on sent que ce n'est pas la froide main d'une générosité banale qui vient vous tirer de l'abîme. Quel cœur n'en eût été vivement ému! j'aurais voulu pouvoir rendre ma reconnaissance publique; la censure s'y opposa. Mon protecteur était proscrit comme il l'est encore.

Pendant les *cent-jours*', M. Lucien Bonaparte me fit entendre qu'en m'adonnant à la chanson, je détournais mon talent de la vocation plus élevée qu'il

semblait avoir eue d'abord. Je le sentais; mais j'ai toujours penché à croire qu'à certaines époques les lettres et les arts ne doivent pas être de simples objets de luxe, et je commençais à deviner le parti qu'on pourrait tirer, pour la cause de la liberté, d'un genre de poésie éminemment national. Je ne sais ce que M. Lucien pense aujourd'hui de mes chansons; j'ignore même s'il les connaît. Je lui ai plusieurs fois écrit pendant la Restauration sans en obtenir de réponse. En vain me suis-je dit qu'en me répondant il craignait sans doute de me compromettre, son silence m'a affligé. Depuis la révolution de Juillet, j'ai cru devoir attendre la publication de mon dernier recueil pour lui rappeler tout ce qu'il a fait pour moi.

En ce moment où mes regards se portent en arrière, il m'est bien doux de les arrêter sur l'homme illustre qui, jadis, m'a sauvé de l'infortune; sur celui qui, en me donnant foi dans mon talent, a rendu à mon âme les forces que le malheur allait achever de lui ravir! Sa protection placée ailleurs eût pu procurer un grand poëte à la France, mais elle ne pouvait rencontrer un cœur plus reconnaissant.

Le souvenir de mon bienfaiteur me suivra jusque dans la tombe. J'en atteste les larmes que je répands encore après trente ans, lorsque je me reporte au jour béni cent fois, où, assuré d'une telle protection, je crus tenir de la Providence elle-même une promesse de bonheur et de gloire.

Puisse l'hommage de ces sentiments si vrais, si

mérités, parvenir jusqu'à M. Lucien Bonaparte et adoucir pour lui l'exil où mes vœux ne sont que trop habitués à l'aller chercher! Puisse surtout ma voix être entendue, et la France se hâter enfin de tendre les bras à ceux de ses enfants qui portent le grand nom dont elle sera éternellement fière!

# PRÉFACE.

# PRÉFACE.

NOVEMBRE 1815.

Pourquoi les libraires ne cessent-ils de vouloir des préfaces, et pourquoi les lecteurs ont-ils cessé de les lire? On agite tous les jours, dans de graves assemblées, une foule de questions bien moins importantes que celle-ci; et je me propose de la résoudre dans un ouvrage en trois volumes in-8°, qui, si l'on en permet la publication, pourra amener la réforme de plusieurs abus très-dangereux. Forcé, en attendant, de me conformer à l'usage, je me creusais la tête depuis un mois pour trouver le moyen de dire au public, qui ne s'en soucie guère, qu'ayant fait des chansons je prends le parti de les faire imprimer. Le Bourgeois-Gentilhomme, embrouillant son compliment à la belle comtesse, est moins embarrassé que je ne l'étais. J'appelai mes amis à mon aide; et l'un d'eux, profond érudit, vint il y a quelques jours m'offrir, pour mettre en tête de mon recueil,

п.

une dissertation qu'il trouve excellente, et dans laquelle il prouve que les flonflons, les fariradondé, les tourelouribo, et tant d'autres refrains qui ont eu le privilége de charmer nos pères, dérivent du grec et de l'hébreu. Quoique je sois ignorant comme un chansonnier, j'aime beaucoup les traits d'érudition. Enchanté de cette dissertation, je me préparais à en faire mon profit, ou plutôt celui du libraire, lorsqu'un autre de mes amis, car j'ai beaucoup d'amis (c'est ce qu'il est bon de consigner ici, attendu que les journaux pourront faire croire le contraire); lorsque, dis-je, un de mes amis, homme de plaisir et de bon sens, m'apporta d'un air empressé un chiffon de papier trouvé dans le fond d'un vieux secrétaire.

« C'est de l'écriture de Collé! » me dit-il du plus loin qu'il m'aperçut. « J'ai confronté ce fragment » avec le manuscrit des Mémoires du premier de » nos chansonniers, et je vous en garantis l'authen- » ticité. Vous verrez en le lisant pourquoi il n'a pas » trouvé place dans ces Mémoires, qui ne contien- » nent pas toujours des choses aussi raisonnables. »

Je ne me le fis pas dire deux fois; et je lus avec la plus grande attention ce morceau, dont le fond des idées me séduisit tellement, que d'abord je ne m'aperçus pas que le style pouvait faire douter un peu que Collé en fût l'auteur. Malgré toutes les observations de mon ami le savant, qui tenait à ce que j'adoptasse sa dissertation, je fis sur-le-champ le projet de me servir, pour ma préface, de ce legs que le hasard me procurait dans l'héritage d'un homme qui n'a laissé que des collatéraux.

Ceux qui trouveront ce petit dialogue indigne de Collé pourront s'en prendre à l'ami qui me l'a fourni, et qui m'a assuré devoir en déposer le manuscrit chez un notaire, pour le soumettre à la confrontation des incrédules. Ces précautions prises, je le transcris ici en toute sûreté de conscience.

### CONVERSATION

### ENTRE MON CENSEUR ET MOI.

15 JANVIER 1768.

(Je prends la liberté de substituer le nom de Collé au *moi* qui se trouve dans tout le dialogue.)

### LE CENSEUR.

Voici, monsieur, mon approbation pour votre Théâtre de Société. Il contient des ouvrages charmants.

### COLLÉ.

Et mes chansons, monsieur, mes chansons, comment les avez-vous traitées?

### · LE CENSEUR.

Vous me trouverez sévère. Mais je ne puis vous dissimuler que le choix ne m'en paraît pas sagement fait.

### COLLE.

Connaîtriez-vous quelque bonne chanson que j'aurais omise?

### LE CENSEUR.

J'ai été au contraire forcé d'indiquer la suppression d'un grand nombre.

COLLÉ, feuilletant son manuscrit.

Quoi, monsieur! vous exigez que je retranche....

( lei le papier endommagé ne permet que de deviner le titre des chansons supprimées par le censeur. )

### LE CENSEUR.

Vous n'avez pas dû penser que cela passerait à la censure.

COLLÉ.

Elles ont bien passé ailleurs.

LE CENSEUR.

Raison de plus.

COLLÉ.

Pardonnez; je ne connaissais pas bien encore les raisons d'un censeur.

### LE CENSEUR.

Examinons avec sang-froid les deux genres de chansons qui m'ont contraint à la sévérité. D'abord, pourquoi, dans des vaudevilles, mêlez-vous toujours quelques traits de satire relatifs aux circonstances?

#### COLLÉ.

Que ne me demandez-vous plutôt pourquoi je fais

des vaudevilles? La chanson est essentiellement du parti de l'opposition. D'ailleurs, en frondant quelques abus qui n'en seront pas moins éternels, en ridiculisant quelques personnages à qui l'on pourrait souhaiter de n'être que ridicules, ai-je insulté jamais à ce qui a droit au respect de tous? Le respect pour le souverain paraît-il me coûter?

### LE CENSEUR.

Mais les ministres, monsieur, les ministres! Si à Naples l'on peut sans danger offenser la Divinité, il n'y fait pas bon pour ceux qui parlent mal de saint Janvier.

### COLLÉ.

Je le conçois : à Naples, saint Janvier passe pour faire des miracles.

### LE CENSEUR.

Vous y seriez aussi incrédule qu'à Paris.

#### COLLÉ.

Dites aussi clairvoyant.

### LE CENSEUR.

Tant pis pour vous, monsieur. Au fait, de quoi se mêlent les faiseurs de chansons? Vous en pouvez convenir avec moins de peine qu'un autre : les chansonniers sont en littérature ce que les ménétriers sont en musiqué.

### COLLÉ.

Je l'ai dit cent fois avant vous. Mais convenez, à votre tour, qu'il en est quelques-uns qui ne jouent pas du violon pour tout le monde. Plusieurs ne seraient pas indignes de faire partie de la musique dont le grand Condé se servait pour ouvrir la tranchée \*, et tous deviennent utiles lorsqu'il s'agit de faire célébrer au peuple des triomphes dont sans eux fort souvent il ne sentirait que le poids.

#### LE CENSEUR.

Je n'ai point oublié la jolie chanson du Port-Mahon. Monsieur Collé, ce n'est pas à vous qu'on reprochera l'anglomanie; mais cela ne suffit pas. Pourquoi, par exemple, vous être fait l'apôtre de certains principes d'indépendance qu'il vaudrait mieux combattre?

#### COLLÉ.

J'entends de quelles idées vous voulez parler. Combattre ces idées, monsieur! il n'y aurait pas plus de mérite à cela qu'à faire en Prusse des épigrammes contre les capucins. Ne trouvez-vous pas même que la plupart de ceux qui attaquent ces idées, qui peut-être au fond sont les vôtres, ressemblent à des aveugles qui voudraient casser les réverbères?

<sup>\*</sup> Le grand Condé ouvrit la tranchée devant Léridà au son des violons et des hautbois.

### LE CENSEUR.

Je suis de votre avis, si vous voulez dire qu'ils frappent à côté. Mais revenons à vos chansons. Tout le monde rend justice à la loyauté de votre caractère, à la régularité de vos mœurs; et je pense qu'il sera aisé de vous convaincre du tort que vous feraient certaines gaillardises que je vous engage à faire disparaître de votre recueil.

### COLLÉ.

C'est parce que je ne crains point qu'on examine mes mœurs que je me suis permis de peindre celles du temps avec une exactitude qui participe de leur licence \*.

#### LE CENSEUR.

Vos tableaux choqueront les regards des gens rigides.

### COLLÉ.

La Chasteté porte un bandeau.

### LE CENSEUR.

Elle n'est pas sourde, et le ton libre de plusieurs de vos chansons peut augmenter la corruption dont vous faites la satire.

<sup>\*</sup> Plusieurs de ces raisonnements se retrouvent dans une notice piquante et spirituelle placée en tête du recueil complet des chansons de Collé, publié par M. Auger, censeur et membre de l'Académie française.

### COLLÉ.

Quoi! comme l'a dit le bon La Fontaine,

Les mères, les maris me prendront aux cheveux Pour dix ou douze contes bleus! Voyez un peu la belle affaire! Ce que je n'ai pas fait mon livre irait le faire!

### LE CENSEUR.

L'autorité d'un grand homme est déplacée ici. Il ne s'agit que de bagatelles que vous pouvez sacrifier sans regret.

COLLÉ.

En avez-vous de les connaître?

LE CENSEUR.

Je ne dis pas cela.

COLLÉ.

En êtes-vous moins censeur et très-censeur?

LE CENSEUR.

Je vous en fais juge.

### COLLÉ.

Eh bien! après avoir lu ou chanté en secret mes couplets les plus graveleux, les prudes n'en auront pas plus de charité, et les bigots pas plus de tolérance. Laissez à ces gens-là le soin de me mettre à l'index. Si vous leur ôtez le plaisir de crier de temps à autre, on finira par croire à la réalité de leurs vertus. Mes chansons peuvent fournir une occasion de savoir à quoi s'en tenir sur le compte de ces messieurs et de ces dames. C'est un service qu'elles rendront aux gens véritablement sages, qui, toujours indulgents, pardonnent des écarts à la gaieté, et permettent à l'innocence de sourire.

### LE CENSEUR.

Hors de mon cabinet, je pourrais trouver vos raisons bonnes; ici elles ne sont que spécieuses. Je vous répète donc qu'il est impossible que j'autorise l'impression des chansons que vous défendez si bien.

### COLLÉ.

En ce cas, je prends mon parti. Je les ferai imprimer en Hollande sous le titre de *Chansons que mon censeur n'a pas dû me passer*.

LE CENSEUR.

Je vous en retiens un exemplaire.

COLLÉ.

Vous mériteriez que je vous les dédiasse.

### LE CENSEUR.

Vous pouvez les adresser mieux, vous, monsieur Collé, qui avez pour protecteur un prince de l'auguste maison dont vous avez si bien fait parler le héros.

COLLÉ.

Que ne me protége-t-il contre les censeurs!

LE CENSEUR.

Et contre les feuilles périodiques!

COLLÉ.

En effet, elles sont la seconde plaie de la littérature.

LE CENSEUR.

Quelle est la première, s'il yous plait?

COLLÉ.

Je vous le laisse à deviner, et cours chez l'imprimeur, qui m'attend.

LE CENSEUR.

Un moment. Je sais que jour par jour vous écrivez ce que vous avez dit et fait. Ne vous avisez point de transcrire ainsi notre conversation.

COLLÉ.

Vous n'y seriez point compromis.

LE CENSEUR.

Bien; mais un jour quelque écolier pourrait s'ap-

puyer de vos arguments, et, à l'abri de votre nom, tenter de justifier.....

Ici l'écriture, absolument illisible, m'a privé du reste de ce dialogue, qui n'est peut-être intéressant que pour un auteur placé dans une situation pareille à celle où Collé s'est trouvé. Malgré le soin qu'il avait pris de ne pas le joindre aux Mémoires de sa vie, ce que le censeur avait craint est arrivé; et l'écolier n'hésite point à se servir du nom de son maître, au risque d'être en butte à de graves reproches. Mon ami l'érudit m'a annoncé qu'il m'en arriverait malheur, et, pour donner du poids au pronostic, m'a retiré sa dissertation sur les flonflons. Le public n'y perdra rien. Il doit l'augmenter considérablement, et l'adresser en forme de mémoire à la troisième classe de l'Institut. Elle obtiendra peut-être plus de succès que je n'ose en espérer pour mon recueil. Le moment serait mal choisi pour publier des chansons, si la futilité même des productions n'était une recommandation, à une époque où l'on a plus besoin de se distraire que de s'occuper. Souhaitons que bientòt l'on puisse lire des poëmes épiques, sans souhaiter néanmoins qu'il en paraisse autant que chaque année voit éclore de chansonniers nouveaux.

# Post-Scriptum de 1821.

Je crois inutile d'ajouter aucune réflexion à cette préface du recueil chantant que je publiai à la fin de 4845. J'ai fait depuis quelques tentatives pour étendre le domaine de la chanson. Le succès seul peut les justifier. Des amateurs du genre pourront se plaindre de la gravité de certains sujets que j'ai cru pouvoir traiter. Voici ma réponse : La chanson

vit de l'inspiration du moment. Notre époque est sérieuse, même un peu triste : j'ai dû prendre le ton qu'elle m'a donné; il est probable que je ne l'aurais pas choisi. Je pourrais repousser ainsi plusieurs autres critiques, s'il n'était naturel de penser qu'on accordera trop peu d'attention à ces chansons pour qu'il soit nécessaire de les défendre sérieusement. Un recueil de chansons est et sera toujours un livre sans conséquence.

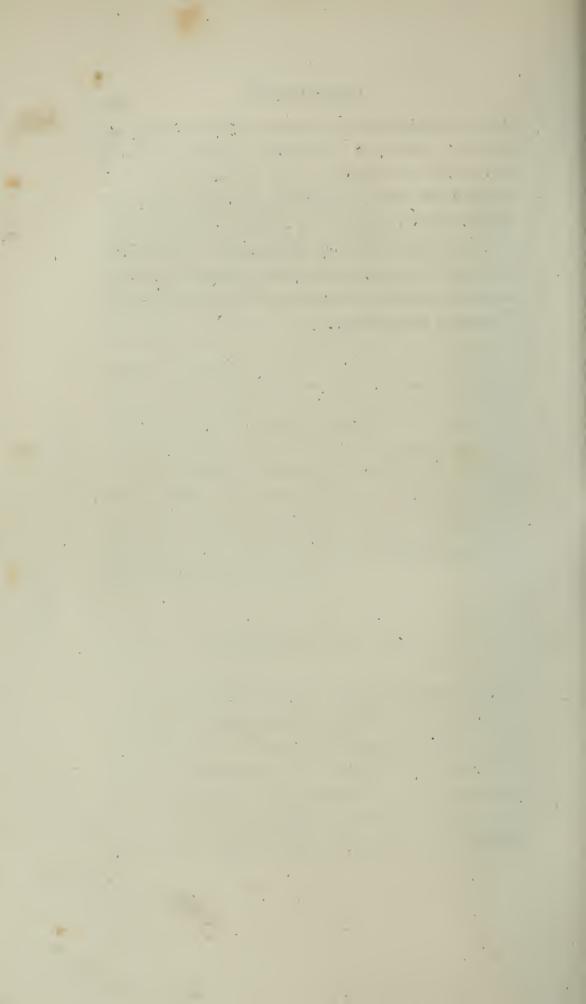

# NOTES.

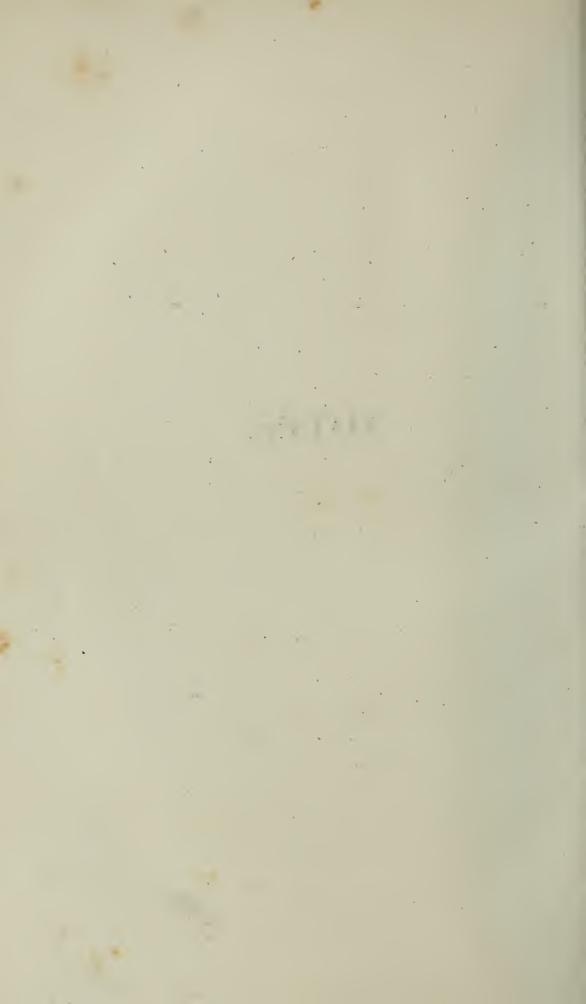

# NOTES.

# PSARA,

o u

#### CHANT DE VICTOIRE DES OTTOMANS.

Le désastre de Psara ou Ipsara est trop connu pour qu'il soit nécessaire d'en rapporter les détails, non plus que de la belle défense et de la fin héroïque de ses habitants. Les Turcs euxmèmes ont rendu justice aux Ipsariotes. Cette chanson avait pour but, on doit le voir, d'inspirer de l'indignation contre les cabinets de l'Europe, qui laissaient massacrer les chrétiens de la Grèce sans leur porter secours.

# <sup>2</sup> Qui vînt ici raconter tous tes maux?

Plus de cinquante mille chrétiens perdirent la vie ou la liberté lors du massacre de Chios ou Scio, car c'est le mème nom corrompu par la prononciation italienne.

# <sup>3</sup> Sur tant de morts menaçait nos soldats,

Le nombre des cadavres entassés dans la malheureuse Chios fit craindre aux chefs ottomans que la peste ne se mît dans leur armée, livrée au pillage de cette île opulente.

45

6

- <sup>4</sup> Qu'un jour Stamboul contemple avec ivresse. Stamboul est le nom que les Turcs donnent à Constantinople.
- <sup>5</sup> La flotte hellène a surpris le rivage,

Quelque temps après la ruine de Psara les Grecs firent une descente dans l'île, et une partie de la garnison turque périt égorgée.

### COUPLETS

SUR

### UN PRÉTENDU PORTRAIT DE MOI.

Ce portrait est le même que celui que j'ai rencontré quelquefois chez les marchands de caricatures. Depuis l'époque où cette chanson fut faite, il a été gravé un portrait de moi d'après M. Scheffer.

# L'ÉCHELLE DE JACOB.

» Ils se font bénir par le pape.

Sa Sainteté a aussi fait des emprunts.

» Mais sandis! n'est pas de l'hébreu.

Il est superflu de rappeler que le ministre des finances, à cette époque, était un citoyen de Toulouse.

### LES PAUVRES AMOURS.

# Chers petits culs nus d'Amours,

On ne se scandalisera pas de certain mot placé dans ce refrain, si l'on se rappelle que ce mot était employé par les dames de la cour, avant la révolution, pour désigner une mode du temps. Madame de Genlis raconte à ce sujet, dans ses Mémoires, une anecdote on ne peut plus gaie.

### A M. GOHIER.

- Vous qui chantez comme on chante au bel âge,
- M. Gohier avait alors près de 80 ans.

### LE SACRE

# DE CHARLES-LE-SIMPLE.

Charles III, dit le Simple, l'un des successeurs de Charlemagne, fut d'abord évincé du trône par Eudes, comte de Paris. Il se réfugia en Angleterre, puis en Allemagne. Mais, à la mort d'Eudes (en 898), les seigneurs et les évêques français s'étant rattachés à Charles, lui rendirent la couronne, qu'il perdit enfin lorsque; trahi par Hébert, comte de Vermandois, il fut emprisonné à Péronne, où il mourut en 924.

# Dans l'église volent joyeux.

Au sacre de Charles X, on làcha dans l'église, un grand nombre d'oiseaux, qui se précipitèrent dans toutes les parties de la nef. Cette imitation d'une vieille coutume nous valut un des morceaux de poésie les plus parfaits de madame Tastu, à qui nous devons tant de productions délicieuses.

# » Rome, que l'article concerne,

L'article de la Charte relatif à la liberté des cultes causait, dit-on, une grande répugnance à Charles X, qui, assure-t-on encore, n'en voulait pas jurer l'observation.

# <sup>13 bis.</sup> Vous pourriez faire un sacrilége.

Allusion à la fameuse loi du sacrilége, loi barbare dont la révolution de Juillet nous a délivrés.

# LE CONVOI DE DAVID.

Les enfants de ce grand peintre, ayant sollicité en vain l'autorisation de rapporter sa dépouille en France, ont été obligés de le faire inhumer dans une église de Bruxelles, après en avoir obtenu la permission du roi des Pays-Bas.

# On lui dut le noble appareil

On sait que David fut l'ordonnateur des cérémonies publiques qui eurent lieu au commencement de la révolution. Il faut ajouter qu'il eut la plus grande influence sur le mouvement imprimé aux arts par la révolution française. Comme tous les réformateurs, David a dû pousser à l'exagération des principes avec lesquels il combattit l'école des Vanloo et des Boucher; mais, malgré cette exagération, il n'en restera pas moins une de nos plus grandes gloires dans les arts.

16

### BONSOIR.

COUPLETS A M. LAISNEY, IMPRIMEUR A PÉRONNE.

C'est dans son imprimerie que je fus mis en apprentissage. N'ayant pu parvenir à m'enseigner l'orthographe, il me fit prendre goût à la poésie, me donna des leçons de versification, et corrigea mes premiers essais.

# LE MISSIONNAIRE DE MONT-ROUGE.

Demandez à l'ami Franchet.

Alors directeur de la police au ministère de l'intérieur.

# LES DEUX GRENADIERS.

Leur marraine un jour de combat,

Presque tous les maréchaux de l'empire portaient le nom des batailles où ils s'étaient signalés sous Napoléon.

### LE PETIT HOMME ROUGE.

Une ancienne tradition populaire supposait l'existence d'un homme rouge qui apparaissait dans les Tuileries à chaque événement malheureux qui menaçait les maîtres de ce château. Cette tradition reprit cours sous Napoléon. On a prétendu même que ce démon familier lui avait apparu en Égypte. C'était un vol fait au château des Tuileries en faveur des Pyramides.

Lors il était poudré,

Robespierre portait de la poudre.

# LA COMÈTE DE 4832.

On n'a pas oublié qu'il y a quelques années, des astronomes allemands annoncèrent pour 1832 la rencontre d'une comète avec notre globe et le bouleversement de celui-ci. Les savants de l'Observatoire se crurent obligés d'opposer leurs calculs à ceux de leurs confrères d'Allemagne.

# LE FEU DU PRISONNIER.

La liberté, là, m'offrait le repos.

Quelques personnes m'avaient écrit de Suisse pour m'offrir un refuge, si je voulais éviter la détention dont j'étais menacé. En vain tout bas on me dit : Deviens sage;

On avait tenté de me faire entendre qu'il ne tenait qu'à moi d'obtenir des adoucissements à ma captivité.

# MES JOURS GRAS DE 1829.

Je passe encor, grâce à Bridoie,

J'ai passé à Sainte-Pélagie le carnaval de 1822.

Amis, voici la riante semaine, etc., etc.

Dans votre beau discours du trône,

Il y avait dans le discours du trône, de cette année, une phrase où tout le monde a cru voir une application à l'affaire qui m'a été faite. Quel honneur!

# LE 44 JUILLET 4829.

A fêté ce grand jour.

Le 14 juillet 1789 il fit un temps magnifique; le 14 juillet 1829 fut également beau, bien que l'été ait été horriblement pluvieux.

<sup>27</sup> Héros du siége, un soldat bleu qui passe,

Les gardes-françaises portaient l'habit bleu. Une grande partie de cette milice s'échappa des easernes où elle était consignée, et prêta le plus utile secours aux Parisiens pour prendre la vieille forteresse féodale.

### LE CARDINAL ET LE CHANSONNIER.

# <sup>28</sup> Quel beau mandement vous nous faites!

En mars 1829, M. de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, publia un mandement pour le carême, où, dans une attaque aux lumières du siècle, il faisait une longue sortie contre moi et mes chansons, en félicitant toutefois les juges du châtiment qu'ils m'avaient infligé. C'est à *la Force* que j'ai eu le plaisir de lire ce morceau d'éloquence très-catholique, mais peu chrétienne.

En répondant à cette Éminence, morte depuis, je n'ai oublié ni son grand âge ni sa position sociale.

M. de Clermont-Tonnerre n'est pas le seul évêque qui m'ait honoré de son charitable souvenir; celui de Meaux, dans un mandement de même date, a lancé aussi contre moi les foudres de son éloquence, qui heureusement n'est pas celle de Bossuet.

# Des jésuites elle raffole;

On sait combien M. de Clermont-Tonnerre tenait aux jésuites, et l'on connaît ses protestations contre les ordonnances relatives à l'instruction publique.

# <sup>30</sup> A chaque vers patriotique,

Le titre de *poëte national* qu'on veut bien me donner quelquefois, choquait particulièrement le prince de l'Église romaine.

# Dignes du bon Samaritain?

Dans l'évangile du *bon Samaritain*, un prêtre et un lévite passent d'abord auprès de l'homme expirant, sans lui porter secours. Pourtant Jésus-Christ ne dit point qu'ils insultent à son malheur. Mais c'est un hérétique qui lave et panse les blessures du moribond.

Mais au Conclave on met la nappe,

Léon XII venait de mourir ; le conclave s'assemblait, et l'archevêque de Toulouse se mettait en route pour Rome.

### LES DIX MILLE FRANCS.

Dix mille francs, dix mille francs d'amende!

Le 10 décembre 1828, je fus condamné à neuf mois de prison et à 10,000 francs d'amende.

<sup>34</sup> » Pour fait d'outrage aux enfants d'Henri-Quatre,

Je fus condamné pour outrage à la personne du Roi et à la famille royale.

- Quand sur ma muse on venge la morale,

  Je fus aussi condamné pour atteinte à la morale publique.
  - <sup>36</sup> Bardes du sacre, êtes-vous enrhumés?

La chanson du sacre de Charles-le-Simple fut la cause première de ma condamnation.

La sainte Ampoule brisée en 93, sur la place publique de Reims, fut retrouvée miraculeusement pour le sacre de Charles X. Je ne sais qui a eu l'honneur de cette invention.

<sup>37</sup> Que de géants là-bas je vois paraître!

Allusion à la chanson des *Infiniment petits*, seconde cause de ma condamnation.

<sup>38</sup> Promet mon âme aux gouffres dévorants.

Un prédicateur, dans une des principales églises de Paris, fit une sortie contre moi, après ma condamnation, et dit que la peine qu'on m'infligeait ici-bas n'était rien auprès de celle qui m'attendait en enfer. Dans le village qu'habitait, auprès de Péronne, la vieille tante qui m'a élevé, le curé débita un prône sur le même ton.

<sup>39</sup> Déjà le diable a plumé mon bon ange.

L'Ange gardien, prétexte de ma condamnation pour atteinte à la morale publique : on ne voulut pas ne faire porter le jugement que sur des chansons politiques, et on n'osa pas incriminer les chansons contre les jésuites : il fallut bon gré mal gré que l'Ange gardien payât pour toutes.

<sup>40</sup> Sans rien payer fut exilé jadis.

Le dévouement de La Fontaine pour Fouquet le fit exiler en Touraine, avec son cousin Jeannard; on doit à cet exil les lettres de La Fontaine à sa femme. On y voit que le lieutenant-criminel leur fournit de l'argent pour le voyage. Les temps sont bien changés.

- Monsieur Loyal, délivrez-moi quittance;
- M. Loyal, l'huissier de Tartufe.
- Vive le Roi! voilà dix mille francs.

Il y a ici une inexactitude. Ce n'est point 10,000, mais 11,250 francs qu'on m'a fait payer, grâce au dixième de guerre et aux frais judiciaires.

# LE CORDON, S'IL VOUS PLAIT!

Dont il soutint les premiers pas.

M. de Jouy, qui, dans les genres élevés, a mérité les plus brillants succès, est l'auteur de beaucoup de chansons charmantes, ce qui ne l'a pas empêché, dès mon début, de prêter aux miennes l'appui de sa réputation. Rien n'était plus propre à les faire connaître dans toute la France que leur éloge souvent répété dans l'Ermite de la Chaussée-d'Antin.

Que je dois trois termes ici.

J'étais condamné à neuf mois de prison.

# DENYS, MAITRE D'ÉCOLE.

Denys, fils de Denys l'Ancien, après avoir opprimé Syracuse pendant plusieurs années, chassé enfin, se retira à Corinthe, où, dit-on, il se fit maître d'école. Soupçonné d'avoir tenté de remonter sur le trône de Sicile, il fut obligé de quitter Corinthe, et s'associa à des prêtres de Cybèle, qui l'initièrent à leur culte. Il s'enivrait, dansait et courait les campagnes avec eux. C'est ainsi qu'au dire de quelques historiens, il finit sa triste existence.

### L'ALCHIMISTE.

46

Il ne faut pas croire que cette espèce de charlatans ou de fous ait entièrement disparu de la France. C'est l'un d'eux qui m'a donné l'idée de cette chanson. Il faut convenir que celui-là avait l'air d'une profonde conviction.

# Ou d'un vieux livre interroge les mots.

L'Hermès des anciens Égyptiens passait dans l'antiquité pour avoir découvert tous les secrets de la nature et les avoir transmis aux prêtres de son pays. La transmutation des métaux lui était attribuée; de là le nom de science hermétique. Les prétendus livres qui portent son nom sont, dit-on, l'ouvrage des Grecs du Bas-Empire. Ils sont encore la règle des alchimistes et souffleurs, gens qui cherchent le grand œuvre ou la pierre philosophale, secret qui donne à la fois des trésors à volonté et la prolongation indéfinie de la vie humaine. Nicolas Flamel, qui eut la réputation chez nos aïeux d'avoir découvert la pierre philosophale, passait pour être devenu immortel, et je ne sais quel ancien voyageur raconte l'avoir rencontré en Asie deux ou trois siècles après l'époque où il vécut.

# CHANT FUNÉRAIRE

SUR LA MORT DE MON AMI QUÉNESCOURT.

# Longtemps son nom se lire sur la pierre!

François Quénescourt, né à Péronne, où j'ai passé six ans de ma jeunesse, est mort à Nanterre, près de Paris. J'ai reçu de lui les preuves de l'amitié la plus tendre et la plus constante. Cette chanson n'exprime qu'imparfaitement tous les services que cet ami m'a rendus. Voici l'épitaphe que je lui ai composée; qui n'a pas connu cet homme d'un extérieur si simple, d'un ton si modeste, mais dont l'esprit était si élevé, le cœur si

parfait, ne peut apprécier le peu qu'il y a de mérite dans ces quatre vers où j'ai tâché de le peindre:

Vous, qui le rencontrant, n'avez pas reconnu Qu'un esprit cultivé, qu'une âme tendre et fière Brillaient sous l'humble habit de cet homme ingénu; Saluez-le sous cette pierre.

### LES CONTREBANDIERS.

Le Bon Sens d'un homme de rien est un livre d'un grand sens fait par un homme de beaucoup d'esprit. Dans un cadre fort original, l'auteur, philanthrope consciencieux et instruit, a traité beaucoup de questions économiques qu'il a su revêtir d'une forme à la fois piquante et familière. Les questions politiques y sont également abordées avec une franchise toute bretonne. Le style de cet ouvrage, remarquable par une correction sans recherche et une naïveté sans affectation, décèle un très-rare talent d'écrivain, fait pour s'illustrer dans la défense des intérêts populaires. A l'appui de cette opinion, on peut lire le discours prononcé par M. Bernard, à la Chambre, lors de la discussion sur la réforme du Còde pénal.

# A MES AMIS,

#### DEVENUS MINISTRES.

<sup>50</sup> Qui, regrettant son hôtel ou son chaume,

A l'époque où cette chanson fut faite, MM. Laffitte et Dupont (de l'Eure) faisaient encore partie du ministère. 5 1

### ÉMILE DEBRAUX.

Émile Debraux est mort au commencement de 1831, à l'age de trente-trois ans. Peu de chansonniers ont pu se vanter d'une popularité égale à la sienne, qui, certes, était bien méritée. Les chansons de la Colonne; Soldat, t'en souviens-tu? Fanfan la Tulipe; Mon petit Mimile, etc., ont eu un succès prodigieux, non-seulement dans les guinguettes et les ateliers, mais aussi dans les salons libéraux.

L'existence de Debraux n'en resta pas moins obscure : il ne savait ni se faire valoir, ni solliciter. Pendant la Restauration, il se laissa poursuivre, juger, condamner, emprisonner, sans se plaindre, et je ne sais si une seule feuille publique lui adressa deux mots de consolation. Souvent il fut réduit à faire des copies et à barbouiller des rôles pour nourrir sa femme et ses trois enfants.

Les sociétés ehantantes, dites *Goguettes*, le recherchèrent toutes, et je crois qu'il n'en négligea aucune. Si, dans ces réunions, Debraux se laissa aller à son penchant pour la vie insouciante et joyeuse, il faut dire que par des soins utiles elles adoucirent ses derniers moments, rendus si pénibles par une maladie lente et douloureuse.

Sa pauvre famille n'a obtenu que d'incertains et faibles secours dans la répartition faite par le Comité des récompenses nationales. Pourtant les chansons de Debraux, en contribuant à exalter le patriotisme du peuple, ont concouru au triomphé de Juillet, qu'à son lit de mort, il a salué d'une voix défaillante.

#### 52

### PONIATOWSKI.

Joseph Poniatowski, neveu du dernier roi de Pologne, né en 1766, servit glorieusement dans les armées françaises depuis 1806 jusqu'à 1813. Après la bataille de Leipzig, Napoléon l'éleva au grade de maréchal d'empire, et lui donna le commandement d'un corps de Polonais et de Français, à la tête duquel il fit des prodiges de valeur. Le 18 octobre, les ponts de l'Elster ayant été détruits pour couvrir notre retraite, Poniatowski, resté à l'arrière-garde et pressé de toutes parts par les troupes ennemies, rejette les propositions que leurs généraux lui font faire. Dangereusement blessé, il s'écrie: Dieu m'a confié l'honneur des Polonais, je ne le remettrai qu'à Dieu. Il tente de s'ouvrir un passage à travers le fleuve; mais, épuisé de sang, et entraîné par les flots, il disparaît englouti. Ce n'est que quelques jours après que son corps fut trouvé sur les bords de l'Elster.

Cette chanson, celle de *Hâtons-nous!* du 14 juillet 1829, et A mes amis les ministres, furent publiées en 1831, au profit du Comité polonais. Elles étaient précédées d'une dédicace au général La Fayette, président de ce Comité, et premier grenadier de la garde nationale de Varsovie. Dans la dédicace, trop longue pour être rapportée ici, se trouvaient deux couplets qu'on me saura gré peut-être de donner, parce qu'ils sont un hommage au héros des deux mondes.

Sa vie entière est comme un docte ouvrage,
Par la vertu transcrit, conçu, dicté.
La gloire y brille; à chaque jour sa page.
Point d'errata: tout pour la liberté.
De bien longtemps qu'à nos pleurs Dieu ne livre,
Si plein qu'il soit, le chapitre dernier,
Et qu'un seul mot constate en ce beau livre
Que le grand homme aima le chansonnier.

Comme il s'agissait de solliciter des secours d'argent pour la Pologne, j'ajoutais, sur l'air de la Sainte-Alliance des peuples :

Le Polonais de son schako civique
Ceint votre front, ce front que tant de fois
Olmutz, Paris, l'Europe et l'Amérique
Ont vu si calme intimider les rois.
Lorsque je chante honneur, gloire, souffrance,
Si dans les cœurs ma voix trouve un écho,
Pour recueillir l'obole de la France,
Tendez votre schako.

### L'ÉCRIVAIN PUBLIC.

Cette chanson est anciennement faite. Moins on la trouvera digne de voir le jour, mieux on se rendra compte du motif qui la fait livrer aujourd'hui à l'impression.

# A M. DE CHATEAUBRIAND.

Brille à tes chants d'une noble rougeur.

Dans un des couplets qui précèdent celui-ci, je parle des lyres que la France doit à M. de Chateaubriand. Je ne crains pas que ce vers soit démenti par la nouvelle école poétique, qui, née sous les ailes de l'aigle, s'est, avec raison, glorifiée souvent d'une telle origine. L'influence de l'auteur du Génie du Christianisme s'est fait ressentir également à l'étranger, et il y aurait peut-être justice à reconnaître que le chantre de Child Harold est de la famille de René.

Après ee que je viens de rappeler du grand mouvement qu'il

a donné à la poésie moderne, il importe peu à M. de Chateaubriand que je répète ici ce qu'en 1833, j'ai dit dans ma préface de l'influence particulière de ses ouvrages sur les études de ma jeunesse. Je crois plus à propos de faire ressouvenir qu'en 1829 M. de Chateaubriand m'ayant honoré de marques d'intérêt et d'estime, en fut vivement réprimandé par les organes du pouvoir auquel la France était livrée. Je rougis d'avoir si faiblement acquitté ma dette envers le plus grand écrivain du siècle, surtout quand je pense qu'il a consacré quelques pages à immortaliser mes chansons. C'est un plaidoyer en leur faveur que la postérité lira sans doute; mais l'avocat le plus éloquent ne saurait gagner toutes les causes. Puisse du moins la trop grande générosité de M. de Chateaubriand ne lui donner jamais de clients plus ingrats que le chansonnier qu'il a bien voulu placer sous la protection de son génie!

# · LA RESTAURATION DE LA CHANSON.

# On te détrônait.

A la fin de juillet 1830, j'avais dit : On vient de détrôner Charles X et la chanson. Ce mot fut répété à la tribune par je ne sais quel député du centre.

# Depuis les jours de décembre,

Le jugement des ministres de Charles X. La chambre alors ne voulait point entendre parler de sa dissolution.

# Sauveront leur n'id.

On craignait encore que l'hérédité de la pairie ne fût conservée. 5.9

### SOUVENIRS D'ENFANCE.

Et m'apprivoise avec celle des rois.

Dans la chanson du *Tailleur et la Fée*, l'auteur a déjà eu occasion de dire qu'à l'âge de douze ans il fut frappé du tonnerre. Sa vie fut plusieurs jours en danger et il faillit perdre la vue.

### LES FOUS.

# J'ai vu Saint-Simon le prophète,

Le comte Henri de Saint-Simon naquit au château de Berny, à quelques lieues de Péronne. Il fit partie des jeunes Français qui, à l'imitation de La Fayette, coururent en Amérique prendre part à la guerre de l'indépendance. Rentré en France, il prit du service, mais s'en dégoûta bientôt. La révolution le remplit d'enthousiasme. Ayant obtenu quelques bénéfices par des acquisitions de biens nationaux, il consacra' sa nouvelle fortune aux sciences, qu'il se mit à étudier avec toute l'ardeur d'un jeune homme. Il fit plus pour elles, car il prodigua à des capacités naissantes les secours nécessaires à leur développement. Sa bourse fut bien vite épuisée; il se vit obligé, sous l'empire, d'accepter pour vivre le plus mince emploi dans une administration publique. La réforme sociale ne l'en occupait pas moins, et il publia différents essais remplis d'idées originales, qui toutes attestent son amour de l'humanité. La publieation de sa Parabole, admirable résumé d'un système nouveau d'ordre social, l'exposa, sous la restauration, à des poursuites judiciaires, qui ne servirent qu'à prouver la force

de sa conviction. Il échappa à la condamnation, qu'il eût pu désirer.

En lutte continuelle avec la pauvreté, déçu dans les espérances que lui avaient données ceux dont le concours était nécessaire au triomphe de ses doctrines, le dégoût s'empara de son âme, et il tenta de se donner la mort. Le coup de pistolet qu'il se tira lui creva un œil, et ne fit qu'ajouter de nouvelles souffrances à celles dont il était déjà accablé. Ses pensées acquirent alors une tendance religieuse, et il publia son Nouveau Christianisme en 1825.

Saint-Simon mourut l'année suivante entre les bras de M. Rodrigues, dont les soins ont seuls préservé sa fin de toutes les horreurs de la misère.

Il nous manque une histoire consciencieusement faite de ce philosophe, dont le nom a eu après sa mort un retentissement qu'il n'avait sans doute pas prévu.

## Fourier nous dit : Sors de la fange,

M. Charles Fourier, auteur du Nouveau monde industriel, de la Théorie des mouvements, et de la découverte du Procédé d'industrie sociétaire.

Le système de l'association n'a jamais été exploré avec plus de puissance que par ce philosophe théoricien, qui fait de l'attraction passionnée la base de son code social. M. Jules Le Chevalier, dans un cours public, a expliqué et propagé les idées de M. C. Fourier, et sans lui peut-être ne saurions-nous pas bien encore ce que l'inventeur avait entendu par phalanstère, groupe, fonctions attrayantes, etc.

M. Baudet de Lary tente une application partielle de ce système dans le département de Seine-et-Oise.

#### LE SUICIDE.

J'ai connu ces deux jeunes gens, dont la fin a été si déplorable. Lebras m'avait adressé quelques pièces de vers patriotiques. Sa constitution était faible et maladive, mais tout annonçait en lui un cœur honnète et bon. Malgré l'accueil que je lui fis à la Force, où il yint me voir, il cessa de me visiter après ma sortie. Je n'en puis donc dire que fort peu de chose. J'ai bien mieux connu Escousse. C'est à la Force aussi qu'il vint me trouver, en m'apportant une fort jolie chanson que ma détention lui avait inspirée. Alors et depuis je lui prodiguai les marques du plus vif intérêt et les conseils de l'expérience. Peu de jeunes auteurs m'ont fait concevoir une meilleure idée de leur avenir, moins par ses essais que par le jugement qu'avec tant de candeur il en portait lui-même. Lors du succès de Faruch le Maure, il m'écrivit : Je me souviens de ce que vous m'avez dit; ne craiquez rien. Mon triomphe ne m'a pas enivré. J'en ai été étourdi tout au plus cinq minutes.

Son malheur fut celui qui menace plus ou moins aujourd'hui beaucoup d'hommes de son âge, dans l'espèce de serre chaude où nous vivons. La raison d'Escousse avait acquis une trop prompte maturité. Une tête ainsi faite sur un corps d'enfant n'est propre qu'à flétrir la jeunesse, quand cette précocité n'est pas le rare effet d'une organisation particulière. Elle produit un besoin de perfection qui, ne sachant à quoi se prendre, désenchante la vie à son plus bel âge. Je n'attribue qu'à une sorte de découragement la funeste résolution de ce malheureux et intéressant jeune homme. Il y eut aussi fatalité pour Lebras et pour lui à s'être rencontrés avec des dispositions semblables. Loin l'un de l'autre, peut-être tous deux se fussent-ils soumis à leur destinée, qu'ils s'encouragèrent à terminer violemment.

Une feuille publique a accusé Escousse d'incrédulité absolue.

Pour repousser cette accusation, je me crois obligé de citer les dérniers mots de la lettre qu'il m'écrivit quelques heures avant l'exécution de son déplorable dessein : Vous m'avez connu, Béranger : Dieu me permettra-t-il de voir du coin de l'œil la place qu'il vous réserve là-haut?

Outre les drames de Faruch et de Pierre III, Escousse a laissé des chansons d'un style un peu négligé sans doute, mais empreintes des nobles sentiments et des pensées généreuses qui inspirèrent quelques actions de sa trop courte carrière.

On m'a raconté que, sur le point d'être surpris avec une personne que sa présence pouvait compromettre, il se précipita d'un second étage dans une cour pavée. Son dévouement lui porta bonheur; il n'en résulta pour lui ni blessure ni contusion.

En 1830, le 28 juillet, il se rendit de grand matin à la place de Grève, y combattit tout le jour, toute la nuit, et se trouva le lendemain à la prise du Louvre et des Tuileries. Après la victoire du peuple, Escousse ne dit mot des dangers qu'il avait courus, et, quoiqu'il fût pauvre et sans appui, ne voulut jamais adresser de demande d'aucun genre à la Commission des récompenses nationales.

Et c'est à dix-neuf ans qu'il a volontairement mis fin à une existence qui promettait d'être si belle et si féconde!

### 62 PRÉDICTION DE NOSTRADAMUS

#### POUR L'AN DEUX MIL.

Quand les temps sont mauvais, les prophètes ont beau jeu. Michel de Nostredame, que nous nommons Nostradamus, vécut et mourut sous les derniers Valois. Né en Provence, d'une famille juive convertie, il étudia la médecine, et ses succès lui attirèrent un grand nombre d'envieux, qui le for-

cèrent de vivre quelque temps dans la retraite. Il s'y livra à l'astrologie, maladie de l'époque, et publia, en 1557, les fameuses *Centuries*, qui lui ont valu la célébrité populaire dont son nom jouit encore. Elles sont écrites en vers barbares, même pour son temps, et d'un style tellement énigmatique, qu'il semble plutôt être le calcul du charlatanisme que le produit d'un esprit en délire. Aussi, à diverses époques, ont-elles fait naître les interprétations les plus opposées et les plus absurdes. Il faut convenir toutefois que, dans quelques-unes de ses prophéties, le hasard le servit assez bien pour qu'il ait pu étonner les esprits forts de son temps.

Catherine de Médicis voulut avoir des prédictions de cet astrologue, et le combla de présents et d'honneurs.

Nostradamus mourut à Salon, et l'on crut longtemps qu'au fond de son tombeau il ne cessait pas d'écrire de nouvelles prophéties; ce qui ne manqua pas de produire un très-grand nombre de *Centuries* posthumes dignes de leurs aînées et non moins recherchées d'un public ignorant.

A sa mort, arrivée en 1566, Henri IV était dans sa treizième année.

FIN DES NOTES.

# LETTRES ET PROCÈS.

Ici s'arrêtent les notes, trop rares, des Chansons de Béranger; quel beau livre d'histoire contemporaine on pourrait écrire, à la suite de ces poëmes qui se mêlent, d'une façon si glorieuse et si charmante, dans l'âme, dans l'esprit, dans les railleries, dans les sympathies de cette nation! Quel précieux commentaire se pourrait faire, de ces poëmes qui embrassent dans leur ensemble, tous les faits importants de l'Empire, tous les événements de la Restauration; tous les souvenirs des cinquante années les mieux remplies de notre histoire, tous les noms propres qui ont surgi, du milieu de ce peuple de France, que Béranger a su consoler et conduire, par l'attrait passionné de ces refrains d'amour, de guerre et de liberté! Pas une seule de ces chansons, qui ont été un événement,

48

# LETTRES ET PROCÈS.

Ici s'arrêtent les notes, trop rares, des Chansons de Béranger; quel beau livre d'histoire contemporaine on pourrait écrire, à la suite de ces poëmes qui se mêlent, d'une façon si glorieuse et si charmante, dans l'âme, dans l'esprit, dans les railleries, dans les sympathies de cette nation! Quel précieux commentaire se pourrait faire, de ces poëmes qui embrassent dans leur ensemble, tous les faits importants de l'Empire, tous les événements de la Restauration; tous les souvenirs des cinquante années les mieux remplies de notre histoire, tous les noms propres qui ont surgi, du milieu de ce peuple de France, que Béranger a su consoler et conduire, par l'attrait passionné de ces refrains d'amour, de guerre et de liberté! Pas une seule de ces chansons, qui ont été un événement,

48

pour ainsi dire, à laquelle une note n'ajoutât peutêtre un intérêt nouveau, mais comme s'il se fût méfié des annotateurs, l'illustre poëte a voulu écrire luimême ses notes trop courtes à la suite de ses chansons, et à ces explications, empreintes, comme tout le reste, de la modération de l'auteur quand il parle de lui-même, nous n'avons pas le droit de rien ajouter. Béranger ne veut pas que l'on ajoute à son œuvre, et surtout que l'on ajoute des louanges; il faut donc se contenter des explications qu'il a consenti à donner, lui-même, lorsqu'il les a jugées absolument indispensables.

La Grèce arrachée au joug des Ottomans et célébrée à la fois par Béranger, par Chateaubriand, par lord Byron; le peintre David, à qui la France refuse même une tombe; un souvenir à M. Laisney, imprimeur à Péronne; une réponse, en prose, à M. de Clermont-Tonnerre, qui ne voulait pas, le digne homme, qu'on appelât Béranger le : poëte national, voilà, ou peu s'en faut, toutes les notes de tant de chansons!—Ajoutez le nom de quelques amis du poëte, des noms qui seraient inconnus sans lui, mêlés à des noms célèbres, M. Quénescourt, un des amis de sa jeunesse reconnaissante; M. de Jouy; M. Émile Debraux, le chansonnier; le jeune Escousse, qui se tue à vingt-cinq ans; et aussi ses amis devenus mi-

nistres, M. Jacques Laffitte, M. Dupont (de l'Eure), complètent ces notes, trop rares, dont l'ensemble aurait pu servir merveilleusement à l'histoire active, passionnée et tourmentée de ce temps-ci.

Mais nos lecteurs savent, depuis longtemps, la devise de Béranger : Rien de trop. Son plus grand malheur serait de parler de lui-même, et il a poussé si loin cette prudence de la modestie, que c'est à peine si, dans ses notes premières, il consent à dire quelques mots des procès, cependant très-sérieux, et des persécutions politiques que lui ont valu, sous la Restauration, cette verve éclatante d'un génie juste, sincère et vrai. — Le Feu du prisonnier, Mes jours gras de 1829, Sainte-Pélagie, la Force, Dix mille francs d'amende, c'est-à-dire, avec le décime de guerre, 11,250 francs, en un mot ses journées de combat, quand il faut répondre aux violentes accusations de cette Restauration blessée à mort, à peine si Béranger en parle, et il n'en parle que pour mémoire. Sa peine achevée, il a oublié tout le reste; la Restauration a voulu briser sa statue, il ne s'est pas senti blessé; un chansonnier doit aller de l'avant, comme il dit, lui-même, dans une lettre adressée à M. l'abbé de Pradt, une lettre que nous sommes très-heureux de pouvoir donner à nos lecteurs:

## A M. L'ABBÉ DE PRADT,

ANCIEN ÉVÊQUE DE MALINES \*

#### « Monseigneur,

» Je termine la lecture de votre dernier ouvrage,
» et, ravi des grandes et utiles vérités qu'il contient,
» je ne puis résister au plaisir de vous en témoigner
» mon admiration, je dirai plus, ma reconnaissance
» comme Français. Sans doute vous serez peu tou» ché du suffrage d'un pauvre chansonnier condamné
» pour avoir eu le courage de s'avancer, en enfant
» perdu, et qui pourtant ne s'est aventuré que parce

<sup>\*</sup> Cette lettre autographe nous a été communiquée par M. Eug. de Lanneau, qui l'a reçue des mains de M. d'abbé de Pradt, ami de cette honorable famille, qui a laissé de si beaux souvenirs dans l'enseignement de ce temps-là.

» qu'il a jugé comme vous, Monseigneur, que les » autres ne s'aventuraient pas assez. Oui, un cer-» tain orgueil personnel m'a exalté en lisant votre » écrit si éloquent, si substantiel; j'avais pensé une » partie de tout ce que vous démontrez si bien, et » j'en atteste une lettre écrite en Auvergne, sur des » renseignements qui me furent demandés, à l'épo-» que où vous donnâtes votre démission à la cham-» bre. Je défendais le parti que vous veniez de » prendre auprès d'une personne assez influente sur » la jeunesse de ce pays. Je crois que j'ajoutais à » mes raisonnettes, que vous seriez plus utile de-» hors que dans la chambre. J'avais bien raison; » vous le prouvez.

» A des époques comme la nôtre, des hommes » comme vous, Monseigneur, doivent se tenir loin » des meneurs, pour guider ceux qui marchent et » censurer ceux qui font semblant de marcher, ou » qui ne marchent que pour reculer. Avec quel cou-» rage et quel talent vous vous acquittez d'une si » belle mission! Ceux qui ne sont pas encore com-» plétement stupidifiés, ou entièrement corrompus, » ne pourront s'empêcher de reconnaître la justesse » et la force du tableau que vous faites de notre » malheureuse position: il n'est pas possible qu'ils » nient les fautes que vous signalez si énergique-» ment; il doit leur arriver, pour beaucoup de » points, ce qui m'arrive à moi-même pour l'accu-» sation portée contre le ministère Villèle. Hier ma-» tin encore, je la croyais la chose la plus belle du

» monde : vous m'avez ouvert les yeux, Monsei» gneur, et je sens maintenant que cette question de
» personnes ne pouvait qu'entraver l'application des
» principes dont elle avait l'air d'être le but.

» Après avoir lu cet excellent livre, il me reste » une crainte, c'est que la ligue des torpilles n'en » amortisse les effets bienfaisants; mais, Dieu merci! » vous avez le génie avec lequel on fait tête à tous » les adversaires. Heureux homme, d'avoir con-» servé tant d'énergie et de voir son talent croître » avec l'âge! Ah! Monseigneur, je crois en vérité » que c'est une grâce d'état. J'ai toujours observé » que les gens d'église conservaient leur verdeur » plus longtemps que d'autres; cela m'a souvent fait » regretter de n'avoir pas endossé leur robe. Je vous » assure que j'aurais été un fort bon prêtre. Je suis » beaucoup plus croyant qu'on ne le suppose; et je » crois nécessaire de vous l'affirmer, pour que vous » rougissiez moins de me voir chanter vos louanges. » On ne me traiterait pas d'anti-chrétien, si on ne » faisait du christianisme un moyen politique, comme » je ne serais peut-être pas anti-bourbonien, si au » droit divin, qui peut au moins faire des héros; on » ne substituait, chez nous, le prestige royal, qui » n'est propre qu'à faire une nation de laquais. Vous » voyez, Monseigneur, que je ne suis pas aussi dé-» raisonnable que le disent nos gens de la fusion.

» Mais c'est assez vous ennuyer de mon bavar» dage. Je dois seulement ajouter que ce n'est point
» pour établir une correspondance avec vous que je

» vous écris cette lettre. Je juge trop bien votre po-» sition et les obligations que votre caractère vous » impose pour avoir eu cette pensée, qui serait » trop téméraire. J'ai une mission à remplir toute » différente de la vôtre, un chansonnier doit aller » de l'avant; il a beau connaître les convenances, il » en est une foule au-dessus desquelles il doit se » mettre pour servir la cause qu'il a embrassée. » Enfant perdu, il faut qu'il se résigne à être quel-» quefois enfant abandonné. Aussi doit-il voir, sans » humeur, ceux qui le connaissent le mieux ne pas » lui rendre toujours ses coups de chapeau; s'il » tombe, il doit s'attendre même que plus d'un ami » lui jettera la pierre. Seulement il ne lui est pas » défendu de se venger; ah! que je vous plains, » Monseigneur! c'est un plaisir que vous ne pouvez » prendre! Toutefois, si vous aviez neuf mois à pas-» ser en prison, vous vous en donneriez peut-être » la joie. Si vous saviez combien il vient ici de mau-» vaises pensées! On n'a pas toujours pour s'en dis-» traire des ouvrages comme les vôtres, de ces ou-» vrages si pleins, si forts, si rapides qu'ils vous » occupent encore bien longtemps après les avoir lus, » et qu'on en parle sans cesse, comme La Fontaine » parlait de Baruch. Ah! que je voudrais colporter » celui-ci dans toute la France! Malheureusement on » y a mis bon ordre. Au moins on ne peut m'em-» pêcher d'en parler ni d'en témoigner ma recon-» naissance à son illustre auteur; c'est une consola-» tion que j'ai voulu me donner, et, à ce titre,

- » Monseigneur, vous voudrez bien me pardonner la
- » liberté que j'ai prise de vous écrire aussi fami-
- » lièrement une lettre aussi longue.
- » N'en croyez pas moins au profond respect avec» lequel j'ai l'honneur d'être,

## » Monseigneur,

» Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

» BÉRANGER.

» Prison de la Force, 14 mars 1829. »

Vous l'avez lu : Prison de la Force! Cette lettre, datée du fond de cet abîme, est une page admirable, un admirable échaptillon de la prose de Béranger. La bonté, la grâce, le sang-froid, l'ironie, le bon sens, n'ont jamais parlé un plus aimable langage. — Béranger est en prison quand il écrit cette lettre, et c'est à peine si le lecteur s'en aperçoit, tant l'allure de cette belle page est aisée, libre et dégagée de toute entrave. Heureusement que ses amis, les amis de sa gloire, ont publié tout un volume : Procès faits aux Chansons de M. P.-J. de Béranger. — Ce tome judiciaire, publié comme une réponse aux iniquités de la censure, n'a pas même obtenu les hon-

neurs d'un souvenir dans les chansons du poëte. La rancune ne convient guère à cet homme heureux, qui chante l'amitié et les amours; le fiel du cœur gâterait la gaieté animée et piquante de ces couplets populaires; en vain le pouvoir royal a-t-il livré le chansonnier à toutes les violences du réquisitoire de M. de Marchangy, cet homme malheureux réservé à une mort si prompte, à une célébrité si triste — le poëte, une fois hors de prison, que disons-nous? — au fond même de sa prison, ne veut pas se souvenir de ces violences : et à cette heure où chacun de nous se souvient encore des vives réclamations de l'accusé quand il se vit ainsi livré, pieds et poings liés, aux violences d'un accusateur qui ne voulait pas de réplique, Béranger est le seul qui ait tout oublié \*.

\* « Ainsi j'ai été froissé par la saisie de mon ouvrage, par ma » destitution, par les harangues du ministère public, par la sévé- » rité de la cour qui a décidé, contre moi, ce que les jurés n'a- » vaient osé résoudre! Au désavantage d'avoir eu à répondre tout de » suite, et sans préparation, à une accusation élaborée avec soin, » écrite avec recherche et longtemps méditée, s'est joint le désa- » grément, plus grand encore, de voir les déclamations dont j'avais » été l'objet longuement reproduites, répandues avec profusion, et, » sans le contre-poids, plus que jamais nécessaire, des justifications » qui devaient en paralyser l'effet.

» Voilà ce qui s'est passé, à la face de tout le monde! voilà ce » qu'ont remarqué tous les lecteurs de journaux, les curieux de » toutes les classes, les hommes de tous les partis, et cela dans le » moment même où le ministère propose une loi pour le renouvel- » lement de la censure pendant cinq ans, et où il en propose une » autre pour rendre les journalistes responsables de toute infidélité » qu'ils commettraient dans le compte-rendu des audiences des tri- » bunqux.

» La censure prorogée! c'est-à-dire l'injustice, la partialité, la

Nous obéirons, nous aussi, à cet exemple de modération qui est un ordre pour nous; quand la victoire est gagnée, quand la chanson triomphe sur toute la ligne, quand les cendres de l'Empereur sont rapportées de Sainte-Hélène jusque sous le dôme solennel des Invalides, Béranger ne veut pas que l'on parle davantage des procès qu'il a subis, nous n'en parlerons pas plus longtemps. D'ailleurs, le temps est si loin de nous, où c'était un crime d'avoir écrit cette touchante élégie : Les Deux Sœurs de charité; cette chanson charmante : Les Chantres de paroisse ; cette vivante satire : Les Capucins ; ce poëme digne des poëmes les plus hardis de l'antiquité : Le Bon Dieu! « Apostropher Dieu lui-même, » s'écriait, en ce temps-là, M. l'avocat général, « apostropher le bon » Dieu, cet être éternel que les élans de la prière » et les transports de l'admiration et de la recon-» naissance avaient seuls osé atteindre!.... Apos-» tropher le bon Dieu! » Pauvre monsieur de Mar-

» calomnie rendues plus faciles, perpétuées dans des mains qui en » usent avec autant de scandale et d'effronterie! Le silence, un » silence de mort placé à côté de l'arbitraire, parce qu'en effet » l'arbitraire ne peut aller avec le droit de se plaindre et la possibi- » lité d'appeler l'opinion à son aide! La responsabilité des jour- » naux! comme s'il pouvait y avoir responsabilité, là où il n'y a pas » liberté, là où le journaliste n'est pas maître de rendre l'impres- » sion qu'il a reçue, et où le récit de ce qu'il a vu est corrigé. » tronqué, mutilé par un censeur qui n'a rien vu, rien écouté, rien » entendu, et qui veut toutefois qu'on raconte les choses, non comme » elles se sont réellement passées, mais comme il voudrait qu'elles » se fussent passées en effet! »

(Ce morceau est extrait de la préface que M. Dupin mit en tête des Procès faits aux Chansons, etc.)

changy! Il n'avait donc jamais lu la plus admirable tragédie de l'antiquité, le *Prométhée* d'Eschyle, Prométhée adressant ses terribles apostrophes au roi toutpuissant des hommes et des dieux?

On trouvait aussi, en ce temps-là, que c'était un crime de chanter : le Vieux Drapeau, les trois couleurs d'Iéna, de Wagram et d'Austerlitz; cela s'appelait, juste ciel! pervertir l'esprit militaire : « Cette chanson » du Vieux Drapeau, messieurs, ne peut être chantée » que dans un attroupement de conjurés! »

Que disait donc, en l'an de grâce 4549, Claude de Seyssel? « Les François ont toujours eu licence » et liberté de parler, à leur volonté, de toutes sortes » de gens et même de leurs princes, non pas après » leur mort tant seulement, mais encore de leur vi- » vant et en leur présence! » C'est que nous étions moins avancés en 4849 qu'en 4549.

L'empereur Napoléon avait été plus sage, il ne s'était pas reconnu dans le Roi d'Yvetot.

Mais quoi! tous ces réquisitoires ont passé! Que disons-nous? Saint-Acheul est tombé dans l'abîme qui venait d'engloutir, à jamais, cette antique maison de Bourbon, qui's'est défendue si mal, en se défendant par ces violences.... La chanson qu'ils voulaient écraser est plus vivace que jamais :

Suivez-moi, C'est la loi, Suivez-moi,-de par le Roi!

Et l'on rit des persécutions passées, et l'on salue

de nouveau ces odes chantees, dans lesquelles se déploie, ironique et piquante, la liberté française, et l'on se moque du censeur qui, avant de se mettre en colère au nom de la morale publique, aurait du lire la satire Ménippée et nos vieilles chansons d'autrefois.

Mais quand on veut proscrire, c'est si facile:

Pris pour un aigle, un coq vous fait mettre en prison.

comme disait M. Dupaty.

Donc, une fois pour toutes, laissons là ces tristes souvenirs. Les défenseurs de notre poëte. MM. Dupin, Barthe. Berville. ont repondu victorieusement, et le premier jour, à ces violences déplorables. Revenons à des temps meilleurs, et pour completer, autant que nous le pouvons faire, la notire biographique du tome I<sup>22</sup>, qu'on nous permette de recueillir, çà et là, quelques vers, quelques lettres de Beranger qui sont entre nos mains.

En effet, quelle lettre plus charmante que cette lettre adressée par ce jeune homme qui était reserve à tant de popularite et à tant de gloire, a M. de Fontanes, ce grand-maître tout-puissant de l'université de France. M. de Fontanes, qui ne se doutait guere quel était ce très-humble et très-obeissant serviteur P.-J. de Béranger?

### « Monsieur,

» Mon nom vous est inconnu; la circonstance qui
» aurait pu lui donner une place dans votre mémoire
» est trop éloignée pour que vous puissiez vous le
» rappeler. Je crains même de retracer inutilement
» à votre souvenir cette circonstance qui seule me
» donne l'espoir de vous inspirer quelque intérêt.

» Il y a quatre ans que M. Lucien Bonaparte, mon » protecteur, vous lut, Monsieur, deux poëmes: » l'un, le Rétablissement du culte, et l'autre le Dé-» luge. Selon ce qu'il m'a dit, ces ouvrages, quoique » chargés de fautes, obtinrent votre éloge. Apparem-» ment que quelques-uns de ces traits que parfois le » hasard fait rencontrer à la médiocrité vous por-» tèrent à l'indulgence envers une muse novice. J'ai » su, Monsieur, que votre suffrage, ainsi que celui » de M. Arnault, qui depuis m'honore de son ami-» tié, contribua dans le temps à me faire obtenir la » protection de M. Lucien. La pension qu'il m'a ac-» cordée, des bienfaits particuliers et les lettres ai-» mables et flatteuses qu'il daigne m'adresser me » donnent la certitude qu'il n'a pas cessé de s'inté-» resser à moi. Malheureusement j'ai des charges » qu'il n'est pas obligé de connaître, et l'état de » gêne dans lequel je vis me fait hasarder de vous » faire la demande, Monsieur, de quelque emploi

- » dans l'Université: non dans le corps enseignant, » je n'ai reçu aucune éducation et c'est contre toute » raison que je cultive les muses, mais dans l'ad-
- » ministration de ce vaste établissement à la tête
- » duquel vous êtes si dignement placé.
  - » Dans ce moment sans doute, Monsieur, un
- » grand nombre de personnes de mérite s'adressent
- » à vous pour le même objet, aussi n'est-ce pas une
- » injustice que je sollicite; mais lorsque vous aurez
- » pourvu ceux qui ont des droits réels à votre bien-
- » veillance, j'espère, Monsieur, que vous voudrez
- » bien songer à moi dont le plus grand regret, si
- » mon espoir était trompé, serait d'avoir perdu l'oc-
- » casion de connaître plus particulièrement l'un de
- » nos poëtes les plus distingués.
  - » Je suis, Monsieur, avec le plus profond respect,

» Votre très-humble serviteur,

» P.-J. DE BÉRANGER.

» P. S. — M. Arnault doit avoir la bonté de vous » confirmer les détails que j'ai l'honneur de vous » donner \*.

» Rue du Port-Mahon, nº 42. »

<sup>\*</sup> C'est M. Arnault lui-même qui avait conseillé à Béranger d'écrire cette lettre.

A vingt ans de distance, quand sa gloire a dépassé toutes ses espérances, quand il est devenu le poëte national — en plein repos, en pleine retraite, heureux de peu, content de rien, le poëte, un jour qu'il avait tourné vers l'Italie un de ces regards de pitié et de respect que les nobles âmes ne sauraient refuser à cette Rome maîtresse des nations, écrivait à M. Joseph Bernard, député du Var, la belle lettre que voici :

#### A M. JOSEPH BERNARD.

« Vous voilà donc à Rome, Monsieur le Député » du Var, tandis que la chambre, où vous devriez » être, fait de si belle besogne! Ma foi! vous avez » raison de planter là nos rapetasseurs de lois, nos » badigeonneurs de trônes, pour voir l'Italie, que » vous désiriez tant connaître. Eh bien! que dites-» vous de la ville éternelle? Vous promenez-vous » bien sur ses amas de ruines? Et ses palais, et ses » temples, et Saint-Pierre, qu'en dites-vous? Vous » devez être fatigué de chefs-d'œuvre. Le nom de » Michel-Ange assourdit vos oreilles. C'est un génie » prodigieux, n'est-ce pas, mais qui sent un peu » son barbare? Il nous faut cela à nous autres mo-» dernes. Et mon Raphaël, admirez-le surtout, je » vous en prie! Dieu avait oublié de donner celui-là » aux plus belles époques de la Grèce antique; féli-» citez-en bien le catholicisme.

» Je pense que vous ne restreignez pas vos ex-» plorations à l'intérieur de Rome, et que vous par-» courez ses campagnes, si riches en souvenirs, » Horace et Virgile à la main, voire Cicéron. Il me » semble qu'où vous êtes, je regretterais de ne pas » savoir le latin. Comment causer avec tous ces dé-» bris dans une autre langue? Là, peut-être, pren-» drais-je goût aux vieux Romains et à leurs au-» teurs jusqu'à vouloir me mettre au rudiment. Oh! » que de fois j'ai maudit cette langue latine! Vous » ne vous figurez pas le malheur d'un pauvre jeune » homme poussé par le démon des vers et qui n'a » pas même décliné: Musa! A vingt ans, honteux » de mon ignorance, j'éludais avec soin les occa-» sions qui l'auraient mise à nu, ou, quelquefois, » je faisais en rougissant l'aveu de mon malheur à » ceux qui me paraissaient être au-dessus des pré-» jugés; mais presque tous, hochant la tête avec un » regard de pitié, m'engageaient à me mettre à l'é-» tude. Triste recette pour moi si paresseux et qui » me rappelais que tout jeune et malgré mon heu-» reuse mémoire, je n'avais pu apprendre mes prières » en latin. Et puis alors de beaux désespoirs! Com-» bien souvent j'ai été sur le point de renoncer à la » poésie! Je vous assure, mon cher ami, que la mi-» sère m'a bien moins tourmenté que cette idée tant » répandue qu'un homme sans le latin, ne pouvait » bien écrire en français. Dès qu'un peu de réputa» tion m'est venu trouver, j'ai avoué mon igno-» rance, car je hais le mensonge. Mais alors j'ai » éprouvé un autre désappointement. J'avais beau » protester que je n'avais lu Horace qu'à l'aide des » traductions : Bonne plaisanterie! me disait-on. Ne » voit-on pas que vous l'avez étudié à fond? Vous » l'imitez sans cesse. Il est encore des gens qui n'en » veulent pas démordre. Vous comprenez, d'après » cela, mon antipathie pour les Latins. Vivent les » Grecs! leur langue n'est pas du domaine des Sga-» narelle, aussi ne m'a-t-elle jamais joué de vilains » tours.

» C'est bien longtemps vous parler de moi; pour-» tant il faut que je vous en entretienne encore pour » répondre au passage de votre dernière, où vous » me demandez si je travaille à mes petites biogra-» phies. Oui et non. Je rassemble des matériaux et » des souvenirs, mais je n'ai pas encore écrit une » ligne. Je ne tarderai pas à m'y mettre. Rapportez-» moi des indulgences pour cette besogne.

» Bonne occasion pour vous demander des nou» velles du pape, dont vous ne me dites mot. Cette
» vieille sentinelle, dans sa guérite délabrée, sur un
» amas de décombres, exposée à toutes les bourras» ques d'une époque de tempêtes, m'intéresse beau» coup; elle me semble n'être plus mise là que pour
» tirer le canon d'alarme à chaque désertion qui a
» lieu dans son armée, depuis si longtemps à la
» débandade. Dites-moi votre opinion sur ce gouver» nement si arriéré; il y a là à coup sûr pour vous,

» homme vraiment ami du peuple, matière à de » profondes réflexions. Il faudrait leur donner place » dans quelque nouveau livre fait pour lui.... pour » vulgariser la vraie philosophie. Oh! mon cher Ber-» nard, il est bien temps que cette grave matrone » descende dans la rue, au risque de se crotter un » peu. Le jour où elle placera sa chaire sur une » borne, je croirai au salut du peuple.

» On voit qu'il y a longtemps que je n'ai babillé
» avec vous; je m'en donne à cœur joie. Embrassez
» pour moi votre femme et vos enfants. Je vous ai
» parlé de l'accident arrivé à votre frère. Grâce au
» ciel, il va mieux. Je regrette bien qu'avec son
» beau talent et son patriotisme il se laisse aller à la
» paresse, comme il semble faire. Hélas! le décou» ragement gagne aujourd'hui tous les nobles cœurs!
» Son silence à la chambre veut dire cela sans doute.
» Adieu, mon cher ami; achevez d'explorer l'Ita» lie et revenez nous tous bien portants et satisfaits.
» Vous me raconterez toutes vos impressions et me
» consolerez ainsi de n'avoir pas le moyen de faire
» un si long et si beau voyage. Adieu; revenez
» bien vite.

» A vous de cœur et pour la vie,

» Béranger.

<sup>»</sup> Passy, 48 juillet 4833. »

Au reste, il a toujours aimé l'Italie; un vague instinct d'admiration et peut-être de reconnaissance l'a rapproché sans cesse de la patrie d'Horace, ce grand poëte qui a fourni, lui aussi, tant de matériaux pour les commentaires de ses œuvres. Cette passion pour la patrie romaine se révèle déjà dans une épître en vers adressée au prince Lucien Bonaparte, le protecteur de Béranger :

Vous qui vivez dans le séjour antique Où triomphaient les rois de l'univers; Que reste-t-il de leur pompe héroïque? De vains débris et des tombeaux déserts. Là, pour les grands quelle leçon profonde! Ah! puissiez-vous, attentif à ma voix, Plein des vertus que le calme féconde, Aimer les champs, la retraite et les bois! Oui, fier du sort dont vous avez fait choix, Restez, restez, pour l'exemple du monde, Libre de l'or qui pèse au front des rois.

Et puisque nous citons des vers familiers du chantre de la grande armée, il nous faut citer aussi quelques passages d'une épître en vers — alexandrins! chose curieuse! écrite à vingt-deux ans, par ce jeune homme, qui ne se doutait guère de la place qui lui était réservée dans l'histoire de France. Ceux qui liront avec soin ces fragments précieux, ceux-là seulement pourront se faire une juste idée du travail, de l'effort et de l'inspiration irrésistible qui devaient faire de ce jeune écrivain sans expérience et complétement ignorant de toutes les ressources de l'art poétique, le poëte de ce siècle et de cette nation :

Cette touchante élégie, écrite en 1802, se ressent fort peu du règne de l'abbé Delille et du poëme de la Pitié. On voit déjà dans ces vers, tout remplis du souffle inspirateur, un esprit indépendant qui échappe au poëte régnant, pour se donner au poëte, par droit de conquête, à M. de Châteaubriand, l'auteur des Martyrs. Remarquez, en passant, que Béranger, tout comme M. de Châteaubriand, a commencé par faire paraître ses vers dans des pages d'almanachs:

- « Nos grandeurs, nos revers ne sont point notre ouvrage,
- » Dieu seul mène à son gré notre aveugle courage.
- » Sans honte succombez, triomphez sans orgueil,
- » Vous mortels qu'il plaça sur un pompeux écueil.
- » Des hommes étaient nés pour le trône du monde,
- » Huit siècles l'assuraient à leur race féconde :
- » Dieu dit; soudain aux yeux de cent peuples surpris
- » Et ce trône et ces rois confondent leurs débris.
- » Les uns sont égorgés, les autres en partage
- » Portent au lieu de sceptre un bâton de voyage,
  » Exilés et contraints, sous le poids des rebuts,
- » D'errer dans l'univers qui ne les connaît plus.
- » Spectateur ignoré de ce désastre immense,
- » Un homme enfin, sortant de l'ombre et de l'enfance,
- » Paraît. Toute la terre, à ses coups éclatants,
- x Croit dès le premier jour l'avoir connu longtemps.
- » Il combat, il subjugue, il renverse, il élève;
- » Tout ce qu'il veut de grand, sa fortune l'achève.
- » Nous voyons, lorsqu'à peine on connaît ses desseins,
- » Les peuples étonnés tomber entre ses mains.
- » Alors son bras puissant, apaisant la victoire,
- » Soutient le monde entier qu'ébranlait tant de gloire.
- » Le Très-Haut l'ordonnait. Où sont les vains mortels
- » Qui s'opposaient au cours des arrêts éternels?
- » Faibles enfants qu'un char écrasa sur la pierre,
- » Voilà leurs corps sanglants restés dans la poussière.

- » Au milieu des tombeaux, qu'environnait la nuit,
- » Ainsi je méditais par leur silence instruit.
- » Les fils viennent ici se réunir aux pères
- » Qu'ils n'y retrouvent plus, qu'ils y portaient naguères,
- » Disais-je, quand l'éclat des premiers feux du jour
- » Vint du chant des oiseaux ranimer ce séjour.
- » Le soleil voit, du haut des voûtes éternelles,
- » Passer dans les palais des familles nouvelles;
- » Familles et palais, il verra tout périr!
- » Il a vu mourir tout, tout renaître et mourir,
- » Vu des hommes produits de la cendre des hommes,
- » Et, lugubre flambeau du sépulcre où nous sommes,
- » Lui-même, à ce long deuil, fatigué d'avoir lui,
- » S'éteindra devant Dieu, comme nous devant lui. »

C'est ainsi qu'un zèle pieux recueille avec respect les nobles détails de cette noble vie si noblement remplie. Une volonté, à laquelle nous devons nous soumettre, nous interdit d'aller plus avant dans cette biographie et dans ces recherches qui pourraient devenir autant de chapitres de gloire et de reconnaissance. Que de bienfaits à raconter! que de nobles actions! quelle abnégation profonde! combien de douleurs consolées, de jeunes talents encouragés! Mais il faut nous taire, on le veut, nous obéissons, laissant ce travail, qui nous est défendu, aux commentateurs à venir.



# TABLE

## DU TOME SECOND.

| Adieu, chansons!                 | 325  | Colibri                        | 261 |
|----------------------------------|------|--------------------------------|-----|
| Adieux à la campagne             | 18 1 | Comète (la) de 4832            | 197 |
| Agent (l') provocateur           | 27   | Conseil aux Belges             | 280 |
| A M. de Châteaubriand            | 277  | Conseils (les) de Lise         | 37  |
| Alchimiste (l')                  | 235  | Contrat (le) de mariage        | 72  |
| Amitié (l')                      | 44   | Contrebandiers (les)           | 250 |
| A mademoiselle ***               | 164  | Conversation entre mon Cen-    |     |
| A mes amis                       | 255  | seur et Moi                    | 4.4 |
| A M. Gohier                      | 140  | Convoi (le) de David           | 144 |
| Ange (l') exilé                  | 93   | Cordon (le), s'il vous plaît!  | 220 |
| Ange (l') gardien                | 191  | Couplet                        | 214 |
| Anniversaire (l')                | 87   | Couplet                        | 218 |
| Baptême de Voltaire              | 4'   | Couplet                        | 233 |
| Bohémiens (les)                  | 182  | Couplet aux jeunes gens        | 229 |
| Bonheur (le)                     | 230  | Couplet écrit sur l'album de   |     |
| Bonne (la) maman                 | 68   | madame Amédée de V***          | 457 |
| Bon (le) pape                    | 76   | Couplet écrit sur un recueil   |     |
| Bonsoir                          | 151  | de chansons manuscrites de     |     |
| Cachet (le)                      | 82   | M. ***                         | 440 |
| Cantharide (la)                  | 50   | Couplets adressés à des ha-    |     |
| Cardinal (le) et le chansonnier. | 209  | bitants de l'Ile-de-France     |     |
| Carnaval (mon)                   | 29   | (île Maurice)                  | 291 |
| Censeur (le)                     | 46   | Couplets sur la journée de Wa- |     |
| Chant funéraire sur la mort de   |      | terloo                         | 155 |
| mon ami Quénescourt              | 237  | Couplets sur un prétendu por-  |     |
| Chant (le) du Cosaque            | 74   | trait de moi                   | 128 |
| Chapeau (le) de la mariée        | 134  | Couronne (la) de bluets        | 63  |
| Chasse (la)                      | 22   | Dauphin (le)                   | 474 |
| Chasseur (le) et la laitière     | 149  | Dédicace à M. Lucien Bona-     |     |
| Cinq (les) étages                | 233  | parte, prince de Canino        | 334 |
| Cinquante ans                    | 293  | Déesse (la)                    | 59  |
| Claire                           | . 5  | Déluge (le)                    | 7   |
|                                  |      |                                |     |

| Dénonciation en forme d'im-    | .~ 4 | Mauvais (le) vin, ou les car     | 48  |
|--------------------------------|------|----------------------------------|-----|
| promptu                        | 17   | Menetrier (le) de Meudon         | 305 |
| Denys, maître d'école          | 222  | Métempsycose (la)                | 136 |
| Deux (les) grenadiers          | 161  | Missionnaire (le) de Montrouge.  | 152 |
| Dix (les) mille francs         | 213  | Mort (la) du diable              | 168 |
| Eau (l') bénite                | 42   | Mouche (la)                      | 193 |
| Échelle (l') de Jacob          | 132  | Muse (la) en fuite               | 14  |
| Écrivain (l') public           | 274  | Nėgres (les) et les marion-      |     |
| Émile Debraux                  | 264  | nettes                           | 189 |
| Encore des amours              | 167  | Nostalgie (la)                   | 245 |
| Enterrement (mon)              | 105  | Notes                            | 353 |
| Ėpée (l') de Damoclès          | 65   | Nourrice (ma)                    | 247 |
| Épitaphe (l') de ma muse       | 33   | Octavie                          | 99  |
| Escargots (les)                | 9    | Ombre (l') d'Anacréon            | 34  |
| Esclaves (les) gaulois         | 114  |                                  | 157 |
| Feu (le) du prisonnier         | 201  | Oraison funèbre de Turlupin.     | 298 |
| Feux (les) follets             | 267  | Orangs-outangs (les)             |     |
|                                | 219  | Pape (le) musulman               | 172 |
| Filler (la) du peuple          |      | Passez, jeunes filles            | 207 |
| Filles (les)                   | 80   | Passy                            | 314 |
| Fils (le) du pape              | 102  | Pauvre (la) femme                | 319 |
| Fous (les)                     | 300  | Pauvres (les) Amours             | 138 |
| Fuite (la) de l'Amour          | 86   | Pèlerinage (le) de Lisette       | 164 |
| Galté (ma)                     | 11   | Petit (le) homme rouge           | 176 |
| Gotton                         | 257  | Pigeon (le) messager             | 40  |
| Grenier (le)                   | 130  | Poëte (le) de cour               | 107 |
| Guérison (ma)                  | 24   | Poniatowski                      | 272 |
| Hâtons-nous!                   | 270  | Prédiction de Nostradamus        |     |
| Hirondelles (les)              | 78   | pour l'an deux mil               | 312 |
| Infiniment (les) petits        | 147  | Préface (novembre 4845)          | 337 |
| In-octavo (l') et l'in-trente- |      | Prisonnier (le)                  | 90  |
| deux                           | 126  | Prisonnier (le) de guerre        | 170 |
| Jacques                        | 295  | Proverbe (le)                    | 266 |
| Jeanne-la-Rousse               | 240  | Psara                            | 122 |
| Jean de Paris                  | 308  | Quatorze (le) juillet            | 205 |
| Jeune (la) Muse                | 84   | Quatre (les) âges historiques.   | 317 |
| Jours (mes) gras de 1829       | 203  | Reliques (les)                   | 242 |
| Juif (le) Errant               | 215  | Refus (le)                       | 282 |
| Lafayette en Amérique          | 119  | Restauration (la) de la chanson. | 284 |
| Laideur et beauté              | 224  | Sacre (le) de Charles-le-Sim-    |     |
| Lettres et procès              | 377  | ple                              | 141 |
| Liberté (la)                   | 20   | Sciences (les)                   | 55  |
| Lutins (les) de Montlhéri      | 195  | Souvenirs d'enfance              | 287 |
| Maison (la) de santé           | 67   | Souvenirs (les) du peuple        | 186 |
| Malade (le)                    | 61   | Suicide (le)                     | 302 |
| Mariage (le) du pape           | 179  | Sylphide (la)                    | 35  |
| Maudit printemps!              | 121  | Tailleur (le) et la fée          | 57  |
| mader printemps                |      | 24.11041 (10) 21 14 16 17 17 17  |     |

| TABLE.                                               |    |    |   | 401 |
|------------------------------------------------------|----|----|---|-----|
| Tombeau (mon) 211 & Vieux (le) caporal               |    |    |   | 226 |
| Tombeau (le) de Manuel 199 Vieux (le) sergent        |    |    |   | 88  |
| Tombeaux (les) de Juillet 321   Vieux (le) vagabond. |    |    |   | 289 |
| Tournebroche (le) 53 Vin (le) de Chypre              |    | ٠. | ٠ | 315 |
| Treize à table                                       |    |    |   | 70  |
| Troubadours (les) 140 d Voyage (le) imaginair        | e. |    |   | 124 |
| Vertu (la) de Lisette 95 Y Voyageur (le)             |    |    |   |     |

#### FIN DE LA TABLE DU TOME SECOND.

#### ERRATA.

#### TOME PREMIER.

Page 188, ligne 8, au lieu de:

Son grain, sa vigne, son pré,

lisez:

Son grain, sa vigne et son pré.

Page 394, ligne 4re, lettre à Perrotin, au lieu de : je sais, lisez : je sens.

Page 398, ligne 8, dans la chanson : Notre Coq, dans quelques exemplaires,  $il\ y\ a$  :

De vous ils ne parlent guère.

Il faut lire:

A vous ils ne pensent guère:

Même page, ligne 21, au lieu de : vas échauffer, il faut lire : vas réchauffer.

#### TOME SECOND.

Page 34, ligne 42, dans la chanson: L'Ombre d'Anacréon, au lieu de: quands ils chantaient, lisez: quand il chantait.

Page 50, ligne 45, dans la chanson : LA CANTHARIDE, au lieu de : a des fruits sans rosée, lisez : a de nuits sans rosée.

Page 404, ligne 46, dans la chanson : OCTAVIE, au lieu de : pleurs, lisez : peurs.

Page 451, ligne 9, dans la chanson : Bonsoir, au lieu de : cinquante années, lisez : cinquante hivers.

Page 302, ligne 7, dans la chanson : LE SUICIDE, au lieu de : quoi ! morts tous deux ! lisez :

Quoi! morts tous deux, dans cette chambre close

51

# AVIS AU RELIEUR

POUR

## LE PLACEMENT DES 53 GRAVURES,

Y COMPRIS LE PORTRAIT.

#### TOME SECOND.

| Le titre grave en tete.      |     |
|------------------------------|-----|
| Bohémiens (les)              | 182 |
| Cantharide (la)              | 50  |
| CHANT DU COSAQUE (le)        | 74  |
| Chasseur et la Laitière (le) | 149 |
| Contrebandiers (les)         | 250 |
| Couronne de Bluets (la)      | 63  |
| DEUX GRENADIERS (les)        | 161 |
| Feux Follets (les)           | 267 |
| FILS DU PAPE (le)            | 102 |
| GOTTON                       | 257 |
| Grenier (le)                 | 130 |
| HIRONDELLES (les)            | 78  |
| Infiniment Petits (les)      | 147 |
| Jacques                      | 295 |
| Jeanne la Rousse             | 240 |
| Juif Errant (le)             | 215 |
| Ménétrier de Meudon (le)     | 305 |
| MÉTEMPSYCOSE (la)            | 136 |
| Pauvre Femme (la)            | 319 |
| Pauvres Amours (les)         | 138 |
| Petit Homme Rouge (le)       | 176 |
| Souvenirs du Peuple (les)    | 186 |
| Tailleur et la Fée (le)      | 57  |
| VIEUX SERGENT (le)           | 88  |
| VIEUX VAGABOND (le)          | 289 |
| Violon Brisé (le)            | 70  |

#### PERROTIN, EDITEUR

DE LA MÉTHODE WILHEM ET DE L'ORPHÉON, ETC.

3, PLACE DU DOYENNÉ

# MUSIQUE

DES CHANSONS

# DE P.-J. DE BÉRANGER

**OUATRIÈME ÉDITION** 

Contenant les airs anciens et modernes, et même l'air des nouvelles chansons.

Il fallait, pour que notre livre des *Chansons illiustrées* fût complet, que le lecteur pût trouver facilement, non-seulement les airs populaires sur lesquels le poëte a composé ses principales chansons, mais encore les compositions plus modernes qui ont été inspirées aux plus grands artistes de ce siècle, par les vers du poëte national, heureuses inspirations que nous avons voulu mettre à la portée des musiciens les moins habiles, et qui, en effet, peuvent être lues facilement par quiconque sait jouer tant seulement de la flûte ou du flageolet, à moins pourtant que le compositeur, plus jaloux de l'excellence que de la popularité de sa musique, en ait décidé autrement.

La Musique des Chansons de Béranger est donc un complément utile, sinon indispensable, des œuvres de notre poëte. Personne d'ailleurs n'ignore avec quel tact spirituel, quel goût exercé, quel naïf sentiment de l'originalité et des contrastes notre poëte a choisi les airs qu'il a adaptés à ses chants. Dans ces vives strophes remplies de verve toute patriotiques et doucement animées d'un profond sentiment philosophique et moral, dans ces poésies où brillent de tout leur éclat les plus nobles et les plus charmantes passions, l'air que choisissait Béranger était souvent un habile et facile moyen de rejeter dans l'ombre quelques détails secondaires, de mettre en lumière certaines pensées dominantes. Il est plusieurs de ces chansons où l'habileté du rhythme musical ajoute tant d'intérêt à l'expression poétique, que l'admiration du lecteur devient de l'enthousiasme quand il se met à les chanter.

Cette édition, revue avec soin, contient l'air de la Chanson de Notre Coq, disposé par M. Halevy, pour piano, à deux et quatre voix, ainsi que l'air pour le Juif errant et pour les Souvenirs du Peuple, par Mme Mainvielle-Fodor.

4 volume in-8° cavalier. — Prix du volume de 300 pages. . 6 fr. » c.

#### HISTOIRE DES DEUX RESTAURATIONS

JUSQU'A LA CHUTE DE CHARLES X

#### PAR ACHILLE DE VAULABELLE

Deuxième édition, revue avec soin, des 4 premiers volumes 6 volumes in-8°. — Prix de chaque volume. . . . . . . . . 5 fr. » c.

## HISTOIRE DES VILLES DE FRANCE

#### PAR M. ARISTIDE GUILBERT

Et une société de membres de l'Institut, de Savants, de Magistrats, d'Administrateurs, etc., ornée de 80 vues sur acier, des armes coloriées des villes. 6 volumes grand in-8° jésus, publiés en 360 livraisons à . . . » fr. 25 c.

Chaque volume, de 60 livraisons, coûte....... 45 fr. » c.

#### MÉTHODE B. WILHEM

### MANUEL MUSICAL

A l'usage des Colléges, Institutions, Écoles et Cours de chant ', comprenant, pour tous les modes d'enseignement, le Texte et la Musique en partition des Tableaux de la Méthode de Lecture Musicale et de Chant élémentaire,

| Premier Cours broché, 4 vol. in-8°. — Prix | 5 fr. »  | c. |
|--------------------------------------------|----------|----|
| Deuxième Cours broché                      | 4 fr. 50 | c. |
| Méthode complète, 2 vol. in-8°             | 9 fr. 50 | c. |

<sup>1</sup> Les élèves des Écoles communales qui reçoivent deux leçons par semaine achèvent le premier Cours en six ou huit mois; et dès lors ils font partie des réunions de l'Orphéon.

# ORPHÉON

### RÉPERTOIRE DE MUSIQUE VOCALE

EN CHOEUR SANS ACCOMPAGNEMENT INSTRUMENTAL, à l'usage des jeunes élèves et des adultes, composé de pièces inédites et de morceaux choisis dans les meilleurs auteurs;

#### PAR B. WILHEM

### OEUVRES COMPLÈTES DE VOLTAIRE

## OEUVRES COMPLÈTES DE J.-J. ROUSSEAU

Avec des notes historiques; nouvelle édition, augmentée d'une table analytique des matières, et ornée de 24 vignettes gravées sur acier d'après les compositions de MM. Johannot, Devéria et Marckl. 4 vol. grand in-8°. 40 fr. » c. Se publie aussi en 80 livraisons à. . . . . . . . . . . . . . . » fr. 50 c.

# DE L'HUMANITÉ

DE SON PRINCIPE ET DE SON AVENIR

OU SE TROUVE EXPOSÉE LA VRAIE DÉFINITION DE LA RELIGION

PAR PIERRE LEROUX

Deuxième édition. 2 volumes in-8°. — Prix . . . . . . . . 10 fr. » c.

Imprimé par Plon frères, 36, rue de Vaugirard







